



27-1-64

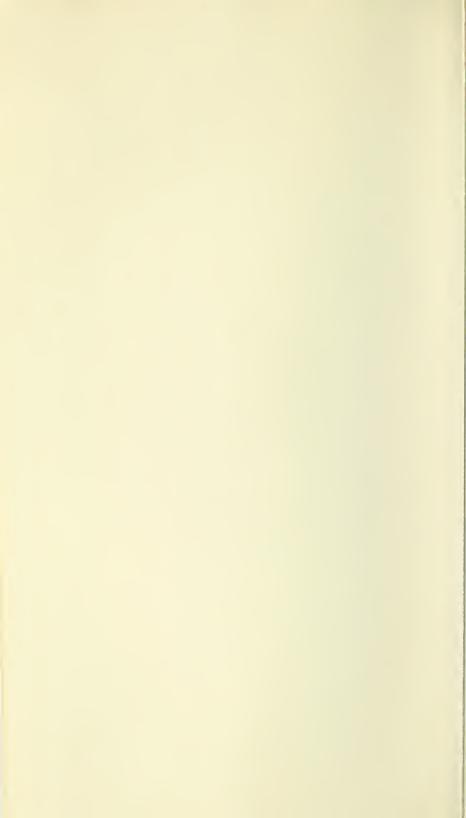

Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from **University of Toronto** 

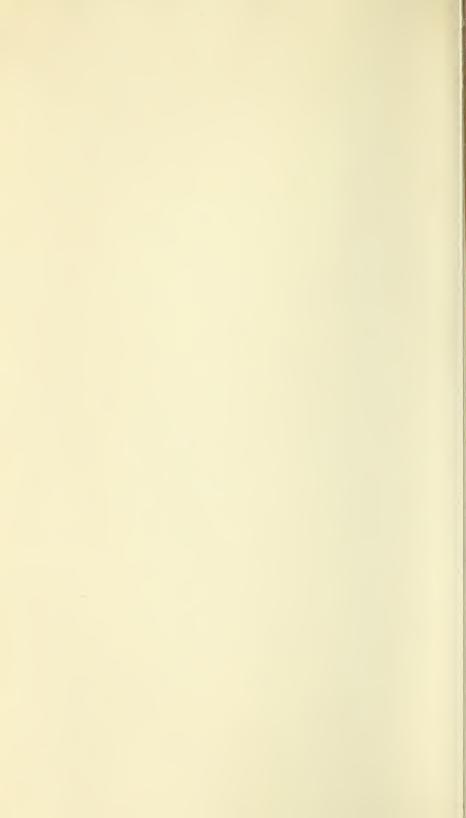

# HISTOIRE

DE LA

# RESTAURATION

TOME IV

L'auteur et les éditeurs de cet ouvrage se réservent le droit de le traduire ou de le faire traduire en toutes les langues. Ils poursuivront, en vertu des lois, décrets et traités internationaux, toutes contrefaçons ou toutes traductions faites au mépris de leurs droits.

Le dépôt légal de ce volume a été fait à Paris, au ministère de l'intérieur, dans le cours du mois de juillet 4852; et toutes les formalités prescrites par les traités ont été remplies dans les divers États avec lesquels la France a conclu des conventions littéraires.

PARIS. TYPOGRAPHIE HENRI PLON,
RUE GARANCIÈRE, 8

# HISTOIRE

DE LA

# RESTAURATION

PAR

# A. DE LAMARTINE

TOME QUATRIÈME



L. HACHETTE ET Cie, — FURNE ET Cie, — PAGNERRE

1856

L'auteur et les éditeurs se réservent le droit de traduction et de reproduction



406/128

DC 256 .L35/15 #4 1856

# HISTOIRE

DE

# LA RESTAURATION.

# LIVRE VINGT-DEUXIÈME.

Abandon de Napoléon par la France à la nouvelle des traités de Vienne -Situation de la cour de Louis XVIII à Gand. - Arrivée du comte d'Artois et du duc de Berry. - Conduite équivoque du duc d'Orléans. -Louis XVIII forme son conseil de gouvernement. - Les favoris de Louis XVIII et du comte d'Artois. - M. de Blacas, M. de Bruges. -M. de la Maisonfort, - Conseils de Barras, de Fouché, de M. de Blacas et de M. de Talleyrand. - Hésitations de Louis XVIII. - Mécontentement de la cour contre M. de Blacas. - Arrivée de M. de Chateaubriand et de M. Guizot à Gand. - Situation de Marmont à la cour. - Conseil privé du comte d'Artois. - M. de Maubreuil. - Nouvelles indécisions de Louis XVIII. - Physionomie de la cour de Gand. - Rapport de M. de Chateaubriand au roi. - Intrigues de Fouché en Vendée. - Sa lettre à Fauche-Borel. — Insurrection de la Vendée. — Débarquement de Louis de La Rochejaquelein. - Sa proclamation. - Il marche sur Maulevrier et rencontre les troupes impériales. - Le général Travot surprend et bat les Vendéens à Aizenay. - Entrée de La Rochejaquelein à Chollet. -Négociations de Suzannet avec Fouché. - La Rochejaquelein reçoit des munitions de la flotte anglaise. - Opposition de La Rochejaquelein à la négociation. - Ses dernières luttes. - Victoire du général Estève. -Mort de La Rochejaguelein. - Combat de la Roche-Servière. - Mort de Suzannet. - Pacification de la Vendée.

I.

Aussitôt que les résolutions du congrès de Vienne eurent pénétré en France, l'opinion jusque-là indécise et timide s'ébranla partout. On apercut avec terreur les con-

séquences désastreuses du retour de Napoléon et de l'infidélité de l'armée. La guerre apparut derrière le peu de jours d'illusions que les familiers de l'empereur et l'empereur lui-même avaient donnés à la France pour endormir l'esprit du pays. Ainsi une seconde guerre universelle dont les défaites seraient le partage, dont les victoires seraient l'épuisement de la nation, et après l'une ou l'autre de ces éventualités, un despotisme plus rude et plus implacable que le premier, telle était la perspective de tous les hommes pensants. Dès ce jour, l'opinion se détacha plus ouvertement de Bonaparte. Le pays fut d'un côté, l'armée et la cour impériale de l'autre. La séparation fut complète. Le peuple, agité tantôt par les républicains, tantôt par le désespoir du patriotisme, flotta entre deux. Les hommes d'ambition, d'intelligence et d'avenir n'hésitèrent plus à déserter à temps une cause désespérée, à se prononcer aussi haut que la sûreté le permettait contre Napoléon, à regretter publiquement le règne légal, constitutionnel et pacifique qui venait d'être interrompu par tant de trahisons et de violences, et à tourner leurs pensées, leurs regards et leurs pas vers la cour de Gand. Il y eut alors en réalité deux gouvernements, l'un aux Tuileries, l'autre en Belgique. Le premier représentait le bonapartisme et l'armée, le second l'Europe et l'opinion dominante en France.

# II.

Jusque-là Louis XVIII était resté solitaire dans la maison privée qu'il habitait à Gand. La déclaration du

congrès communiquée à ce prince par M. de Talleyrand lui rendit une cour, un novau d'armée, une ombre de gouvernement. Les routes de la Belgique se couvrirent de gardes du corps, d'officiers de sa maison militaire, de chefs vendéens, de ministres, de publicistes, d'écrivains, de diplomates, d'émissaires secrets, de conseillers officieux, de jeunes et de vieux serviteurs de la cause royale allant offrir leur dévouement, leur bras, leur épée, leur plume, leurs conseils, et faire cortége à cette fortune en apparence tombée, mais dont on prévoyait le retour. Chacun voulait ainsi, à peu de risques, avoir eu part au malheur pendant quelques mois, pour avoir droit à la prospérité pendant un long règne. La cour de l'exil comptait plus de foule, plus d'empressement et plus de noms illustres que la cour suspecte des Tuileries. Une odeur de catastrophes et de contagion se respirait dans le palais de l'empereur; l'espérance et l'avenir étaient avec le roi.

# III.

Le comte d'Artois et le duc de Berry, son fils, avaient rejoint le roi à Gand. Ils habitaient une hôtellerie sur la place principale de cette ville, voisine de la demeure de Louis XVIII. Le duc de Berry commandait en chef le noyau de gardes, de soldats de toutes armes et de volontaires grossissant tous les jours, qui formait l'armée du roi. Cette armée comptait déjà trois ou quatre mille hommes. Elle était cantonnée à Alost. Le duc d'Angoulème était resté en Espagne pour être plus à portée de Bordeaux où tant de cœurs le rappelaient; la duchesse

d'Angoulème était accourue de Londres en Belgique; le prince de Condé était à Bruxelles. Le duc d'Orléans seul affectait de ne pas quitter l'Angleterre. Cette absence était remarquée.

Ce prince, en quittant Lille, avait été fidèle à la prudence ambiguë qui inspirait ses paroles et ses actes depuis la restauration. Il était dans une stricte mesure avec sa famille et avec les éventualités d'avenir qu'il réservait à lui ou à sa maison. Il avait écrit une lettre d'adieu à l'armée dans la personne du paréchal Mortier. « Je suis » trop bon Français, disait-il dans cette lettre publique, » pour sacrifier les intérêts de la France. Puisque de nou- » veaux malheurs me forcent à la quitter, je pars pour » m'ensevelir dans la retraite et l'oubli. Je vous dégage » des ordres que je vous avais transmis. Je vous recom- » mande de faire tout ce que votre excellent jugement » et votre patriotisme si pur vous suggéreront de mieux » pour les intérêts de la France. »

Cette lettre, où un premier prince du sang semblait se désintéresser de la cause du chef de sa maison et se retirer dans l'oubli au lieu de se rallier au roi, avait vivement blessé Louis XVIII et la famille royale. On savait qu'à Lille comme à Paris le duc d'Orléans avait laissé trop clairement séparer sa cause de celle de la maison régnante. « Voilà la branche aînée qui finit, lui avait dit » un officier supérieur de l'armée; Bonaparte s'usera » vite, les regards iront naturellement vous chercher; ne » mettez pas entre les partis et vous des services contre » la France dans les armées qui vont agir, retirez-vous » à l'écart et laissez faire au temps. »

Ces mots semblaient avoir tracé la conduite du prince.

L'Europe ne s'étonnait pas moins que le roi de cette attitude suspecte. Le duc d'Orléans, informé de ces reproches, voulut s'en laver en écrivant au duc de Wellington pour justifier ses réserves. « Je diffère grandement, lui répon- » dit avec sincérité le duc de Wellington, avec Votre Al- » tesse sur la manière dont le roi doit se conduire. As- » surément le roi doit se mettre lui-même en avant dans » une cause où il est engagé plus que personne. Je com- » prends les motifs qui vous tiennent éloigné de la cour » de Gand; mais si le peuple se montre, vous regarderez » certainement comme un devoir de vous mettre au ser- » vice du roi. »

Le duc d'Orléans paraissait de plus distingué des princes de sa maison par Bonaparte et favorisé à dessein par l'empereur, soit pour se montrer généreux, soit pour semer par ces faveurs mêmes la suspicion et la discorde dans la maison de Bourbon. La duchesse d'Orléans, sa mère, princesse inoffensive et sans influence politique, avait reçu de Napoléon la permission de résider en France et 300,000 francs d'indemnité annuelle. La duchesse de Bourbon, sœur du duc d'Orléans, avait recu la même autorisation et une pension presque égale sur ses biens vendus. Ces exceptions en faveur de la maison d'Orléans faisaient croire à Gand et à Vienne qu'il y avait des ménagements mutuels entre Napoléon et le duc d'Orléans. Les rapports n'existaient pas, mais l'attitude du prince prêtait à des défiances sur ses perspectives futures. Il réservait évidemment une éventualité en lui à tous les avenirs.

## IV.

Louis XVIII en arrivant à Gand n'avait qu'un seul ministre pour tout gouvernement. Ce ministre était M. de Blacas. Favori redouté de la France, suspect à l'Europe, responsable injustement aux yeux de tous, excepté aux veux du roi, des fautes et des imprévoyances qui avaient détrôné son souverain, M. de Blacas était l'homme le plus propre à dépopulariser même l'infortune et l'exil du roi. Fidèle, exact, ponctuel, assidu, ombre de son maître, homme plus fait par la nature et par l'éducation pour les domesticités royales du moyen âge que pour les conseils politiques du temps nouveau, insoucieux de plaire à personne si ce n'est au roi, silencieux, superbe, dédaigneux d'extérieur, d'autant plus fier de sa naissance qu'il était de ces familles antiques, mais non illustres, dont toute l'aristocratie était dans leur ancienneté; d'une intelligence murée dans des doctrines étroites, méprisant la révolution et la niant au lieu de la comprendre et de la craindre, infatué du passé, rebelle au présent, fermé à l'avenir, nul n'était plus prédestiné à la haine à la fois des courtisans et du peuple. Il rachetait ses défauts par un attachement sans bornes à la royauté et au roi.

### V.

Si M. de Blacas avait eu le tact des choses et des hommes, il n'aurait pas hésité un moment à déposer le ministère en sortant de France et à ne garder auprès du roi que le rôle d'ami. Il ne pouvait ignorer que le monde entier accusait son imprévoyance du retour de Napoléon, et que sa retraite aurait donné satisfaction à la faveur publique contre son nom.

Mais M. de Blacas avait dans l'âme assez de dédains pour braver toutes les opinions, et assez d'obstination pour ne pas descendre, même quand le trône sur lequel il s'appuvait était précipité. Il resta. Le roi, qui n'avait de confiance entière qu'en lui, l'opposait aussi avec fierté à l'Europe et à sa cour. C'était un défi pour son orgueil et une habitude pour son amitié. Il ne céda rien au cri général qui s'élevait jusque dans sa maison et dans sa famille contre M. de Blacas. Jamais le roi, privé de ses ressorts de gouvernement, n'avait eu plus besoin de cette police mystérieuse et de cette main jetée dans toutes les intrigues des partis et des cours, qui avait été son seul gouvernement pendant vingt ans. M. de Blacas en tenait pour lui les fils. Il était l'appât de tous ces aventuriers qui flairent les causes perdues pour leur vendre des services inutiles. Cette police que les ministres de Bonaparte avaient sans cesse éclairée et dans laquelle ils avaient toujours de doubles complices, avait coûté au roi des sommes considérables et ne lui avait vendu que des illusions et des mensonges. M. de Blacas en maniait les ressorts d'une main probe, mais inhabile. L'intrigue n'était pas son vice; c'était l'orgueil, mais l'orgueil pliant sous un seul maître pour se relever plus majestueux devant une cour.

#### VI.

Cependant le roi, malgré son abandon passionné à M. de Blacas, était obligé de ménager M. de Talleyrand, son ministre extérieur et son négociateur devant l'Eu. rope. Le sort de sa dynastie était encore entre les mains de M. de Tallevrand. D'un mot à Vienne il pouvait le perdre ou le sauver. Pour inspirer confiance à M. de Tallevrand, le roi nomma, quelques jours après son arrivée à Gand, M. de Jaucourt, ami particulier et confident intime de ce diplomate, ministre des affaires étrangères par intérim. Clarke fut nommé ministre de la guerre; l'abbé Louis, dévoué aussi à M. de Talleyrand, ministre des finances; Beugnot, ministre de la marine; Beurnonville et Lally-Tollendal, ministres d'État; Chateaubriand, ambassadeur en Suède, vain titre qui le décorait assez pour lui donner seulement le droit de paraître dans cette cour et d'avoir une voix dans sa politique. Tel fut le grand conseil de gouvernement dont le roi s'entoura pour paraître encore régner du fond de son isolement et pour représenter moralement un règne idéal.

Le comte d'Artois avait, dans le comte de Bruges à Gand, ce que le roi avait dans le comte de Blacas, un ami, un favori, un chef de son conseil. Ces deux hommes sentaient la nécessité de s'entendre et de se concerter souvent entre eux pour maintenir l'harmonie entre le roi et sa famille, et pour conserver ainsi leur propre domination, que leur rivalité déclarée aurait compromise. M. de Bruges avait moins l'instinct de cour et plus de

sens politique que M. de Blacas. Il était moins scrupuleux d'opinion, moins infatué d'ancien régime, il répugnait moins à emprunter à la révolution ses conseils et ses agents pour apprendre d'elle à la dominer et à la corrompre.

M. de Blacas avait pour confidents M. de Pradel, honnête homme, chargé par lui de toute la domesticité du palais, et le marquis de la Maisonfort.

Le marquis de la Maisonfort était un de ces débris de l'émigration qui avaient passé leur vie dans les vicissitudes, dans les plaisirs, dans les aventures des camps, des cours et des conspirations. Homme de la nature de Rivarol, de d'Entragues, rédigeant avec souplesse et talent des manifestes à la France ou aux puissances, pour la cour errante de Mittau ou d'Hartwell, courant de Pétersbourg à Londres, chargé de missions par M. de Blacas ou par le roi, lié avec les ministres et les ambassadeurs des puissances, affectant d'avoir d'importantes relations en France avec les chefs de partis, se laissant persuader ou se persuadant à lui-même les prétendues complicités de Barras ou de Fouché avec les royalistes, ourdissant perpétuellement des trames de restauration souvent imaginaires, croyant ou feignant de croire qu'il en tenait les fils dans la main, négociateur actif de cette diplomatie officieuse, habile à surexciter et à nourrir l'espérance dans l'esprit de M. de Blacas et du roi, y croyant peu lui-même, mais se créant et se maintenant ainsi une certaine importance dans les cabinets étrangers à Londres, et à la cour de Hartwell, où l'on voyait en lui un meneur ou un confident actif de la future restauration. C'était surtout un écrivain facile, spirituel, un caractère aimable et léger, un vestige rajeuni de la littérature et de la philosophie sceptique de la cour de Louis XV, mais qui savait emprunter au besoin à Burke ou à Pitt les maximes et les apparences sévères de la haute philosophie politique. Il s'était lié, en passant à Pétersbourg, avec le comte de Maistre, ministre de Sardaigne en Russie, sorte de prophète politique paradoxal, absolu, étrange, mais sincère, dont le génie sauvage et rétrograde fournissait des opinions toutes faites à ceux qui voulaient affecter la profondeur dans la légèreté. Tel était le marquis de la Maisonfort, un des hommes les plus agréables, les plus séduisants, mais les plus mobiles que la nature, l'ambition et la littérature eussent formés pour entretenir et amuser une cour errante.

#### VII.

Nous avons raconté que Barras et Fouché, deux régicides amnistiés, désirant ajouter la faveur de la restauration à l'amnistie, avaient, l'un et l'autre, offert leurs conseils et leurs services au roi, avant le débarquement de Bonaparte à Cannes. Barras, d'une antique maison de Provence, avait des liens de parenté avec M. de Blacas. Cette parenté avait servi à faciliter une entrevue entre ces deux hommes, dans l'intérêt du roi. Barras avait donné des conseils tardifs; M. de Blacas les avait communiqués. M. de Talleyrand avait conseillé, de Vienne, à Louis XVIII, d'écouter plutôt Fouché, dont l'expérience plus récente et plus consommée des intrigues bonapartistes pouvait l'aider mieux à les déjouer. Fouché

avait été écarté par M. de Blacas et par les conseils de Barras. Il en avait conservé un vit ressentiment. Il s'était tourné vers le comte d'Artois; il l'avait entretenu avant son départ de Paris. Fouché, devenu ministre de Napoléon depuis son retour, laissait donc secrètement de grandes espérances à la cour de Gand.

de

à

10

Mais, parmi les nombreux visiteurs qui assiégeaient cette cour, deux partis distincts et envenimés s'étaient formés: les uns soutenant M. de Blacas, les autres vendus à M. de Talleyrand et à Fouché. Ce ministre, sous prétexte d'éclairer le cabinet des Tuileries sur les manœuvres de la coalition, entretenait de nombreux agents à Gand, à Bruxelles, à Londres. Bonapartiste à Paris, bourbonnien en Belgique, ses agents s'efforçaient de convaincre le roi des bonnes dispositions de Fouché pour sa cause. Ils étaient accrédités de plus par les agents de M. de Talleyrand, qui conseillaient au roi de se confier à l'habileté et à l'intérêt de Fouché.

M. de Blacas et son parti conseillaient le contraire. Ils se défiaient de M. de Talleyrand autant que du ministre de Napoléon. Ils disaient au roi que Fouché et Talleyrand jouaient un triple rôle, qu'ils servaient Napoléon jusqu'au moment où la victoire se prononcerait contre lui, qu'ils endormaient la cour de Gand de fausses espérances, mais qu'ils avaient en vue le duc d'Orléans actuellement réfugié à Londres; que leurs agents portaient des paroles à ce prince ambitieux et réservé, et que des négociations occultes étaient nouées entre Fouché, Talleyrand, Pozzo di Borgo, et sir Charles Stuart, ambassadeur d'Angleterre à Vienne, pour donner au duc d'Orléans le trône bientôt enlevé à Bonaparte. Louis XVIII,

très-clairvoyant sur ce qui menaçait son trône, se défiait du duc d'Orléans, et voyait avec inquiétude une candidature à la couronne dans son éloignement affecté et dans son isolement à Londres. Il n'était pas non plus sans ombrage sur M. de Talleyrand; mais il sentait la nécessité de ménager un ministre qui lui avait été si utile à Vienne, et que l'ingratitude pouvait rejeter à ses ennemis Il flottait au gré des événements et des avis, sans paraître entendre les murmures de sa petite cour.

### VIII.

Le déchaînement de cette cour était unanime contre M. de Blacas et M. de Bruges, les deux favoris ligués en ce moment. Ce mécontentement se grossissait tous les jours d'hommes nouveaux arrivés de Paris, émissaires de différentes opinions, qui s'étaient partagé les influences en 1814, et qui venaient les briguer encore dans l'exil.

C'était M. de Chateaubriand, qui, soutenu par le duc Mathieu de Montmorency, dont il recherchait alors l'appui, prétendait absorber dans l'éclat de son talent les influences de la familiarité et de l'habitude. On le traitait en poëte plus qu'en homme d'État. Les ministres étrangers et les hommes de cour et d'affaires se vengeaient de sa supériorité de génie en le reléguant dans la gloire des lettres. M. Bertin l'aîné, ami de M. de Chateaubriand, homme d'un coup d'œil sûr, pénétrant, exercé par la longue habitude du journalisme, y apportait au roi ce tact rare de l'opinion, qui est le sens

de la politique constitutionnelle. M. de Lally-Tollendal, homme de tribune, plus bruyant qu'éloquent, ayant dù autrefois un grand succès oratoire à l'attendrissement d'un fils plaidant lui-même pour réhabiliter son père, ami de M. Necker ensuite, émigré depuis, toujours en scène, nature théâtrale, plus capable d'effet que d'action. M. Guizot, grandi depuis par les lettres, par la tribune, par les succès et les catastrophes publiques : l'abbé de Montesquiou, en 1814, avait deviné et employé son aptitude au ministère de l'intérieur. Après le retour de Bonaparte, M. Guizot avait continué à être employé. Soit qu'il eût mal apprécié l'événement du 20 mars au premier moment, soit qu'il supposât que l'opinion surprise ne porterait pas longtemps un second empire, et que l'avenir était à Gand, il n'avait pas tardé à y venir chargé, disait-il, d'une mission confidentielle de M. de Montesquiou, de M. Royer-Collard, et de quelques hommes des partis philosophiques de Paris, pour conseiller au roi les programmes libéraux, plus puissants que les armées de Napoléon. Il écrivait sous M. Bertin dans le Moniteur de Gand, ainsi que M. Lally-Tollendal, M. de Chateaubriand et M. Roux-Laborie, l'esprit le plus entremetteur de cette époque. Il était lié d'opinion et d'amitié à Gand avec M. Mounier, fils de l'ancien président de l'Assemblée nationale, jeune esprit de la plus haute et de la plus honnête aptitude, et avec M. Anglès, préfet de police. M. Guizot frappait, dès cette époque, par une ardeur d'ambition qui devançait sa renommée, et par une confiance en lui-même qui était la foi de son mérite. M. de Blacas le voyait avec ombrage. « Que vient faire ici ce jeune » homme? » disait-il au commissaire général de la police

du roi des Pays-Bas, chargé de surveiller la résidence de Louis XVIII. « Il a eu je ne sais quelle mission sourde » auprès du roi, il a prêté serment à Napoléon après » notre départ de Paris, mais Carnot n'a pas voulu de » lui dans son ministère; ce n'est donc pas la fidélité, » c'est la nécessité qui nous le renvoie. » Le roi, prévenu par M. de Blacas, l'évitait, parce qu'il le savait lié avec l'abbé Louis, M. de Jaucourt, et tout le parti de M. de Talleyrand. Le comte d'Artois le repoussait, parce qu'il le croyait attaché à M. Royer-Collard, en qui ce prince ne voulut jamais voir qu'un janséniste et un conspirateur.

## IX.

Le maréchal Marmont avait suivi le roi à Gand, et continuait à y commander, sous le duc de Berry, le noyau des troupes fidèles. Il ne se mêlait à aucun des partis qui divisaient cette cour, et vivait dans un isolement et dans un deuil qui attestaient la douleur de sa situation. Personne ne voyait en lui un traître; tous y voyaient un homme qu'une fausse situation avait dérouté de sa vie. Il versait des larmes d'indignation et de douleur à chaque reproche public que Napoléon faisait retentir contre lui, en Europe, dans ses harangues et dans ses proclamations à ses soldats. Ces accusations de trahison imméritées, mais spécieuses, étaient pour lui un supplice de tous les moments. On voyait, au désespoir qu'elles lui causaient, que ces accusations soulevaient son âme, et que son attachement pour son ancien chef n'avait jamais été étouffé dans son cœur. On le considérait comme une

victime plutôt que comme un complice d'événements plus forts que lui, et on le plaignait.

Les amis de M. de Talleyrand, et M. de Talleyrand lui-même au contraire, supportaient sans émotion les accusations et les invectives de Bonaparte. Ils s'honoraient de ses imprécations en hommes politiques, mesurant la haine qu'ils inspirent au mal qu'ils ont fait à un ennemi avoué. Le roi traitait Marmont avec égard, le comte d'Artois lui préférait hautement le maréchal Soult, malgré les injustes accusations de trahison que les royalistes de sa cour semaient contre lui. Ce prince était convaincu que Soult n'avait pas trahi. On s'occupait beaucoup à Gand des dispositions flottantes du maréchal Nev qui commandait à Lille. On savait que ce maréchal affectait, de plus en plus, de repousser de sa conduite tout soupcon de connivence avec l'empereur avant son inexplicable défection. Il disait hautement qu'il ne voyait dans Napoléon qu'un chef utile à la défense militaire du sol, mais que ses souvenirs et ses opinions l'entraînaient vers la république. On le considérait à Gand comme un homme écrasé par des circonstances supérieures à sa force d'esprit, qui cherchait à se justifier à lui-même une faiblesse par une inconséquence, et qui servirait involontairement mal une cause qu'il avait mal embrassée.

## X.

Le conseil privé du comte d'Artois était composé, sous M. de Bruges, de M. de Vaublanc et de M. Capelle, deux hommes de l'Empire passés l'aunée précédente dans le

parti vainqueur des royalistes et restés fidèles après le 20 mars aux vaincus. Ancien membre de nos assemblées délibérantes, connu par une éloquence emphatique et par un courage égal aux circonstances, avant suivi toutes les oscillations de la Révolution, mais sans dépasser jamais les limites du juste et de l'honnête, proscrit en 1793, rentré après les proscriptions, lié par des pensées d'ordre monarchique et par des faveurs à Bonaparte, longtemps préfet sous son règne, M. de Vaublanc aspirait à mériter sous les Bourbons un rang plus élevé que celui qu'il avait occupé sous l'Empire. Il croyait à son éloquence et à son aptitude au gouvernement. Il avait inspiré au comte de Bruges, et par le comte de Bruges au comte d'Artois, cette foi qu'il avait en lui-même. Il promettait à ce prince de subjuguer les Chambres par sa parole, l'opposition par sa résolution. Il l'animait contre l'impéritie de M. de Blacas et contre l'immoralité de M. de Talleyrand. Négligé par le premier, dédaigné et raillé par les amis du second, considéré par les hommes nouveaux comme une faible tête pleine de vent de sa propre importance, M. de Vaublanc n'avait qu'une influence alors sourde et subalterne. Il avait recommandé au comte d'Artois un autre conseiller sorti comme lui des rangs de l'administration impériale, et qui commençait à prendre sur ce prince un ascendant funeste depuis.

C'était M. Capelle, ancien préfet de Florence et de Genève sous Napoléon, favori de sa sœur Élisa Bacciochi, grande-duchesse de Toscane, homme dont nul ne connaissait les commencements obscurs, jeune encore, d'une beauté remarquable, d'une finesse recouverte de simplicité, propre à bien servir aux seconds rangs, n'am-

bitionnant pas les premiers, sûr et zélé dans ses attachements, honnête et fidèle dans ses opinions. Le comte de Bruges favorisait l'influence croissante de ces deux hommes auprès de son maître, parce qu'il ne croyait pas que cette influence montât jamais assez haut pour offusquer la sienne; bons pour servir, incapables de dominer. Roux-Laborie, un des fondateurs du Journal des Débats et des agents les plus actifs de M. de Talleyrand en 1814, avait quitté ce parti et s'agitait maintenant autour du comte d'Artois. Chacun flottait d'un prince à l'autre selon ses conjectures ou ses préférences. Cette petite ville avait toutes les brigues, toutes les vicissitudes et toutes les inconstances des grandes cours. On avait le pressentiment que la faveur à Gand serait la fortune à Paris.

#### XI.

Les espions et les aventuriers de toute nature y fourmillaient. On y vit arriver avec effroi un homme dont le nom sinistre avait jeté la terreur dans l'âme de Napoléon à Fontainebleau, et dont la présence à Gand la jetait maintenant dans l'âme des princes; le comte de Maubreuil.

Le comte de Maubreuil était un gentilhomme breton d'une haute naissance, d'une vie suspecte, d'un esprit corrompu, d'un bras que l'on croyait capable de se vendre même à des actes criminels. Il avait été page de la reine de Westphalie, belle-sœur de Napoléon, épouse de Jérôme Bonaparte. Soit par impulsion de misère, soit par ressentiment d'un amour insolent re-

poussé par cette vertueuse femme, Maubreuil, avec quelques aventuriers ses complices, avait arrêté la reine de Westphalie fugitive au mois de mars 1814 sur la route de Fontainebleau, et avait enlevé ses diamants et son or, sous prétexte de les restituer au trésor de la couronne. Il avait en effet des ordres du gouvernement provisoire et des alliés qui mettaient à sa disposition les forces militaires des lieux où il les requerrait. Rentré à Paris et poursuivi par l'indignation publique pour ce fait, Maubreuil avait prétendu qu'il avait de Roux-Laborie, confident de M. de Talleyrand, et de M. de Talleyrand lui-même, la mission d'enlever Napoléon à main armée; le public ajoutait la mission éventuelle de se défaire de l'empereur. Les ennemis des Bourbons avaient adopté cette version odieuse et sans fondement. L'empereur et ses amis affectaient de croire à l'assassinat, et d'imputer aux princes et à leurs ministres les jactances de cet aventurier. Le roi et le comte d'Artois parlaient de cet homme et de ses prétendues révélations avec le mépris dû à la calomnie. Jamais l'assassinat d'un ennemi n'avait souillé leurs conseils. Ils craignaient au contraire que cet homme, dont le royalisme turbulent et suspect déshonorait leur cause, ne fût à Gand l'instrument de quelques trames contre leurs jours. Roux-Laborie, qui avait eu, en effet, des rapports avec Maubreuil pour l'enlèvement du trésor de la reine de Westphalie, qu'on supposait emporter les diamants de la couronne, tremblait de la vengeance de Maubreuil, On l'éloigna du séjour du roi.

#### XII.

M. de La Rochejaquelein, commandant des grenadiers à cheval de la garde du roi, nom héroïque, figure martiale, âme vendéenne, enfant d'une race dont tout le sang était pressé de couler pour la cause des rois, répugnait, malgré son courage, à rallumer la guerre civile dans sa province. Il résistait par patriotisme aux folles instances que les fanatiques des deux cours lui faisaient pour quitter son régiment où il était adoré et pour passer dans la Vendée. Il céda enfin, moins par conviction que par honneur, et partit avec le remords et le pressentiment d'une mort stérile. Les ambassadeurs étrangers, et entre autres le comte de Goltz, ambassadeur de Prusse, s'indignaient hautement de sa lenteur. La guerre civile selon eux devait précéder et motiver la guerre étrangère.

Les ministres étrangers étaient divisés comme les courtisans de la cour exilée; tous néanmoins s'accordaient dans leur mépris pour l'émigration, qui n'avait pas su, disaient-ils, ni s'affectionner la patrie nouvelle ni la dominer. M. de Blacas dépopularisait à leurs yeux le roi, M. de Bruges le comte d'Artois. Ils penchaient pour les hommes nouveaux : M. de Richelieu, M. de Montesquiou, M. Mounier, M. Guizot, M. Anglès. Ceux-là leur paraissaient du moins comprendre la France nouvelle. L'Angleterre et l'Autriche se déclaraient pour M. de Talleyrand et conseillaient au roi de s'abandonner complétement à sa sagacité. La Russie et la Prusse lui pré-

féraient déjà le duc de Richelieu, dont le nom, l'indépendance, l'impartialité et la probité faisaient à leurs yeux le restaurateur désigné de la monarchie constitutionnelle en France. M. de Talleyrand leur était devenu suspect et odieux depuis le traité secret qu'il avait noué et signé à Vienne entre la France, l'Autriche et l'Angleterre.

Cette ligue du Midi inquiétait le Nord. Le baron de Vincent, ambassadeur d'Autriche, et sir Charles Stuart, ambassadeur d'Angleterre à Gand, poussaient le roi de tous leurs efforts vers M. de Talleyrand. L'Angleterre avait d'avance le mot de Fouché. Elle préméditait un ministère où le duc de Richelieu, qui lui répondait de la Révolution, serait associé à M. de Talleyrand, qui lui répondait de l'alliance avec elle. Telles étaient les agitations et les indécisions de la politique à Gand, lorsque le duc de Richelieu y arriva lui-même, envoyé par l'empereur Alexandre, pour y contre-balancer l'ascendant des amis de M. de Talleyrand.

M. de Talleyrand, bien qu'il eût enveloppé le roi de ses amis personnels, n'osait encore venir à Gand. On l'en écartait à dessein pour que sa présence ne fit pas éclater entre M. de Blacas et lui une dissension funeste à la cause commune. Accouru à Bruxelles, M. de Talleyrand ne fut pas même admis à occuper l'hôtel vide que la cour avait dans cette ville voisine de Gand. Il s'offensa de ce mauvais accueil, qui, disait-il, le discréditait auprès des puissances. Il ne parut que tard et rarement à la cour.

Quant au duc de Richelieu, modeste, sans ambition, ayant plutôt la répugnance que le goût des affaires, exilé depuis vingt ans de sa patrie, nationalisé en Russie, fon-

dateur, gouverneur et créateur d'Odessa, plus soldat que politique, il n'aspirait qu'à voir la maison de Bourbon consolidée en France sur des institutions conformes au génie du temps, et à rejoindre les déserts. Le sentiment seul des services que la maison de Bourbon aurait à lui demander et les ordres impérieux de l'empereur de Russie le retenaient à Gand. La conformité de caractère et de justesse d'esprit le lia dès les premiers jours avec M. Mounier, homme de même trempe, plus heureux d'être utile que pressé de dominer.

#### XIII.

Le roi montrait à Gand dans son intérieur la même supériorité à la fortune qu'il avait montrée à Vérone, à Mittau, à Hartwell et aux Tuileries. L'âge et les infirmités, qui doublent les dangers de la fuite et les âpretés de l'exil, ne paraissaient pas affecter sa sérénité. Il avait un tel sentiment de son droit qu'il rejetait tous les torts de sa situation sur l'adversité. Il régnait partout où il portait son nom et son sang. Rien n'était changé dans ses habitudes, excepté le palais. L'abbé Louis, ministre de ses finances, avait apporté plusieurs millions de sa liste civile qui suffisaient à l'entretien de sa maison et à la solde de ses troupes pour quelques mois. Il n'avait ni luxe, ni indigence. Il continuait toutes ses habitudes de religion, de famille, de conseils, de promenades en voiture, avec la régularité d'heures et d'étiquette dans laquelle il se plaisait de tout temps à encadrer sa vie. Il dérobait, comme à Paris, des heures aux affaires pour les

consacrer à des entretiens familiers et à des lectures savantes et littéraires. Il écrivait, il jouissait de l'amitié. Il sentait que l'Europe s'agitait pour lui, aussi ne précipitaitil aucun de ses mouvements par une impatience de recouvrer son règne. Il recevait avec grâce et liberté d'esprit les hôtes nombreux qui accouraient de toutes les parties de la France lui offrir leurs services ou leur fidélité. Il voyait tous les jours les ministres étrangers. Il écoutait avec curiosité les rapports de police qui lui étaient faits sur les étrangers remarquables ou suspects qui arrivaient à sa cour. Il aimait surtout à s'entretenir de ces matières ou de sujets littéraires ou scientifiques avec le baron d'Eckstein, chargé par les alliés des fonctions de ministre provisoire de la police à Gand. Il goûtait ce jeune officier, Danois de naissance, Français par les goûts, célèbre depuis par la science et les lettres, dont la conversation le nourrissait de haute littérature. Il le ramena, après la seconde restauration, avec lui en France, et le nationalisa en l'attachant aux affaires étrangères.

## XIV.

Le comte d'Artois s'agitait davantage, et supportait avec moins d'impassibilité la langueur d'une inaction forcée. Ce prince, trop flatté pour sa grâce dans sa jeunesse, avait besoin d'ètre flatté toujours par des favoris qui lui exagéraient sa supériorité sur son frère. Il aimait à avoir toujours une politique à part, et pour ainsi dire à régner d'avance. De là, à l'étranger comme à Paris, sa perpétuelle agitation, son opposition éclatante ou sourde,

son cabinet particulier rarement d'accord avec celui du roi, point d'appui de mille ambitions et de mille intrigues, embarras dans un gouvernement constitutionnel, où le prince qui gouverne a deux oppositions à satisfaire au lieu d'une; incapable, du reste, d'aucune déloyauté, mais capable de beaucoup d'imprudences.

Le duc de Berry, son fils, se formait au commandement, inspectait les troupes, gourmandait brusquement les derniers venus, tels que Bourmont, Clouet et d'autres, qui rejoignaient au dernier moment leurs drapeaux. Il vivait familièrement avec la jeune noblesse dans cette nouvelle armée de Condé, se livrait aux plaisirs insouciants de son âge, comme un futur Charles II de la France. Il s'abstenait de politique, de peur de déplaire à son oncle en prenant parti entre lui et le comte d'Artois. Les jours se passaient ainsi à attendre, soit le choc des armées de l'Europe qui s'avançaient sur nos frontières, soit une explosion actuelle et spontanée de la France contre Napoléon et l'armée, soit une insurrection de la Vendée, dont les chefs venaient à toute heure solliciter La Rochejaquelein de donner le signal à ses paysans.

## XV.

La seule occupation de cette cour était, en ce moment, de négocier avec les puissances, de traiter avec les caractères qui s'offraient d'eux-mêmes à la corruption à Paris, et de parler à l'opinion par des proclamations où l'âme du roi se manifestât de loin à son peuple. Le gouvernement tout moral de Louis XVIII n'était plus que sa

parole. Il fallait la faire entendre tous les jours, et la faire pénétrer partout aux oreilles et au cœur des Français étonnés, et déjà repentants de leur faiblesse et de leur imprévoyance.

Ce fut pour cette propagande royaliste que fut créé le Moniteur de Gand, journal de guerre, rédigé par MM. de Chateaubriand, Bertin, Lally-Tollendal, Beugnot, et inspiré souvent par le roi lui-même. M. de Chateaubriand, peu agréable à Louis XVIII, qui redoutait l'ambition et la résistance là où il sentait la force et l'éclat du génie, tenait néanmoins la plume dans le conseil. Investi, pendant quelques semaines, du ministère de l'intérieur, en l'absence de M. de Montesquiou, il rédigea, à ce titre, un rapport au roi, destiné à présenter à la France et à l'Europe le tableau vrai des circonstances et des opinions, travesti par les proclamations et par le journalisme vénal de Paris. Ce rapport était le manifeste à la fois du roi et du peuple, accusant un seul homme et son armée des calamités du monde.

« Sire! disait M. de Chateaubriand, Bonaparte, placé » par une fatalité étrange entre les côtes de la France et » de l'Italie, est descendu, comme Genséric, là où l'ap- » pelait la colère de Dieu. Espoir de tout ce qui avait com- » mis et de tout ce qui avait médité un crime, il est venu, » il a réussi; des hommes accablés de vos dons, le sein » décoré de vos ordres, ont baisé le matin la main royale » que le soir ils ont trahie... Au reste, sire, le dernier » triomphe qui couronne et qui va terminer la carrière » de Bonaparte n'a rien de merveilleux. Ce n'est point » une révolution véritable, c'est une invasion passagère. » Il n'y a point de changement réel en France : les opi-

» nions n'y sont point altérées. Ce que nous voyons » n'est point le résultat inévitable d'un long enchaînement » de causes et d'effets. Le roi s'est retiré un moment : » la monarchie est restée tout entière. La nation, par le » témoignage de ses larmes et de ses regrets, a montré » qu'elle se séparait de la puissance armée qui lui impo-» sait des lois.

» Ces bouleversements subits sont fréquents chez tous » les peuples qui ont eu l'affreux malheur de tomber sous » le despotisme militaire. L'histoire du Bas-Empire, celle » de l'empire Ottoman, celle de l'Égypte moderne et des » régences barbaresques en sont remplies. Tous les » jours au Caire, à Alger, à Tunis, un bey proscrit re-» paraît sur la frontière du désert : quelques mameluks » se joignent à lui, le proclament leur chef et leur maître. » Le despote s'avance au bruit des chaînes, entre dans » la capitale de son empire, triomphe et meurt. Vous pa-» rûtes, sire, et les étrangers se retirèrent : Bonaparte » revient, et les étrangers vont rentrer dans notre mal-» heureuse patrie. Sous votre règne, les morts retrou-» vèrent leurs tombeaux, les enfants furent rendus à » leurs familles : sous le sien, on va voir de nouveau les » fils arrachés à leurs mères, les os des Français dispersés » dans les champs; vous emportez toute la joie, il rap-» porte toutes les douleurs.

» Vous avez tout édifié et Bonaparte a tout détruit. » Vos lois abolissaient la conscription et la confiscation, » elles ne permettaient ni l'exil, ni l'emprisonnement ar-» bitraires : elles laissaient aux représentants du peuple » le soin d'asseoir les contributions : elles assuraient avec » un droit égal aux hommes la liberté civile et politique.

» Bonaparte paraît, et la conscription recommence, et les » fortunes sont violées. La Chambre des pairs et celle » des députés sont dissoutes: l'impôt est changé, modi-» fié, dénaturé par la volonté d'un seul homme; les » grâces accordées aux défenseurs de la patrie sont » rappelées, ou du moins contestées; votre maison civile » et militaire est condamnée. Le tyran reprend ainsi une » à une les victimes auxquelles il promettait oubli et » repos dans ses premières proclamations. On compte » déjà de nombreux séquestres, des arrestations, des » exils, des lois de bannissement : treize victimes sont » portées sur une liste de mort. Sire! vous-même vous » êtes proscrit, vous et les descendants de Henri IV, et » la fille de Louis XVI! Vous ne pourriez, dans ce mo-» ment, sans courir le risque de la vie, mettre le pied sur » cette terre où vous essuyâtes tant de larmes, où vous » rendites tant d'enfants à leurs pères, où vous ne répan-» dîtes pas une goutte de sang, où vous apportâtes la paix » et la liberté! Quand Votre Majesté, après vingt-trois » ans de malheur, remonta sur le trône de ses aïeux, » elle trouva devant elle les juges de son frère. Et ces » juges vivent! Et vous leur avez conservé avec les vic-» times les droits de citoyen! Et ce sont eux qui rendent » aujourd'hui contre votre personne sacrée, contre votre » auguste famille, contre vos serviteurs fidèles, des arrêts » de mort et de proscription! Et tous ces actes, où la » violence, l'injustice et l'hypocrisie le disputent à l'in-» gratitude, sont rendus au nom de la liberté!

» Le nouveau gouvernement de la France, employant » les moyens les plus odieux, a fait rechercher toutes les » lettres. On a trouvé dans une armoire secrète d'un de

» vos ministres des lettres qui devaient révéler d'impor-» tants secrets. Eh bien! qu'ont-elles appris au public, ces » lettres confidentielles, inconnues, cachées, qu'on a eu » la maladresse de publier? Elles ont appris que vos mi-» nistres, différant entre eux sur quelques détails, étaient » tous d'accord sur le fond, qu'ils pensaient qu'on ne » pouvait régner en France que par la charte et avec la » charte; et que les Français aimant et voulant la li-» berté, il fallait suivre les mœurs et les opinions du » siècle... Oui! sire, et c'est ici l'occasion d'en faire la » protestation solennelle: tous vos ministres, tous les membres de votre conseil sont inviolablement atta-» chés aux principes d'une sage liberté. Qu'il nous soit » permis de le proclamer avec le respect profond et sans » bornes que nous portons à votre couronne et à vos » vertus : nous sommes prêts à verser pour vous la der-» nière goutte de notre sang, à vous suivre au bout de » la terre, à partager avec vous les tribulations qu'il » plaira au Tout-Puissant de vous envoyer, parce que » nous croyons devant Dieu que vous maintiendrez la » constitution que vous avez donnée à votre peuple, » que le vœu le plus sincère de votre âme royale est la » liberté des Français. S'il en avait été autrement, sire, » nous serions tous morts à vos pieds pour la défense » de votre personne sacrée, parce que vous êtes notre » seigneur et maître, le roi de nos aïeux, notre souverain » légitime : mais, sire, nous n'aurions plus été que vos » soldats, nous aurions cessé d'être vos conseillers et vos ministres m

#### XVI.

Ces manifestes étaient répandus de main en main en France, par la propagande naturelle des populations royalistes, et par la facilité que la police de Fouché laissait à leur retentissement dans un intérêt d'agitation. Ces partis en haleine accroissaient son importance, et préparaient l'un ou l'autre des dénoûments qu'il voulait tenir dans sa main. Ils donnaient un grand ébranlement à l'opinion. Les vérités de cette nature ne sont jamais présentées impunément à un peuple. Napoléon paraissait isolé avec son armée au milieu de l'Europe. Toutes ces accusations justes tombaient sur lui et sur elle avec plus de force que les boulets de la coalition. Ce n'était pas encore assez pour la cour de Gand et pour Fouché : l'une voulait agir, l'autre voulait seulement ébranler les esprits. L'impatience des royalistes, la politique agitatrice de Fouché s'accordèrent, sans se concerter, dans le désir de soulever la Vendée.

Ce ministre révélait à un de ses agents supérieurs dans ces provinces sa pensée secrète, tout en la voilant de l'intérêt du patriotisme dans l'éventualité d'une défaite de l'empereur. « Il ne s'agit pas, osait écrire Fouché à » Fauche-Borel, de faire armer seulement les populations » les unes contre les autres, cela ne conduirait à rien : » ce qu'il faut, c'est, en cas de chute de ce qui existe, de » se trouver sur ses pieds pour donner aux vrais prin- » cipes de la révolution l'aide que l'empereur est impuis- » sant à réaliser, et que le roi de Gand, malgré sa finesse,

» n'osera jamais consacrer. Il ne faut pas que la Vendée » redevienne terrible, mais il n'est pas mal qu'elle se » montre sur quelques points prête à repousser la force par » la force. De ce choc, qui ne produira que des secousses » et jamais une insurrection, naîtra nécessairement l'affai-» blissement progressif des deux partis hostiles. Alors » nous serons plus à notre aise pour amener un ordre de » choses plus conforme à nos vœux. Le duc d'Orléans est » un moyen de composition entre les extrêmes; Dumou-» riez l'a rèvé longtemps. L'Europe s'arme contre l'em-» pereur; il succombera inévitablement, il sent déjà le » cadavre. La branche aînée n'offre pas de sécurité aux » intérêts révolutionnaires; nous devons donc nous jeter » ailleurs. Le duc d'Orléans est bien disposé, il acceptera » la couronne aux conditions qui lui seront imposées : il » a de l'ambition et des antécédents parfaits. Travaillez » donc la Vendée, inquiétez-la; mais ne prenez jamais » de mesures complètes, ne brûlez jamais nos vaisseaux, » ni dans un camp, ni dans un autre. Il y a des haines » au fond de tous les cœurs, faites-les vibrer en paroles, » jamais en actions, si c'est possible; c'est le plus sûr » moyen de les affaiblir et de les tuer. Fatiguez les » soldats par des marches sans but; démoralisez les gé-» néraux; prenez langue chez les officiers vendéens; fa-» vorisez le départ de ceux qui voudront aller sentimen-» talement à Gand. Parlez de moi en bons termes, comme » d'un esprit revenu des erreurs des sans-culottes, accep-» tant franchement la monarchie, estimant les royalistes; » dites que j'ai de nombreux amis parmi eux; mais sur-» tout par tous les moyens possibles évitez que l'Ouest » ait recours à une insurrection. Les armées combinées

» de l'Anjou, du Poitou, de la Bretagne et du Maine
» pourraient marcher sur Paris quand l'empereur n'y
» sera plus, et changer par un coup de main hardi tous
» nos plans les mieux concertés. Une telle hypothèse a
» bien ses impossibilités; mais en révolution il faut tout
» prévoir, et je ne veux pas en être arrivé à ce point pour
» me trouver tout à fait vaincu par quelques paysans im» béciles. Guerre donc partielle, s'il le faut; mais guerre
» de village à village, de ville à ville, et jamais d'armée
» à armée. Des émeutes partout; d'insurrection nulle
» part, et jamais surtout de généraux prenant sur l'esprit
» des Vendéens un empire qui pourrait devenir funeste
» aux conséquences que j'espère déduire de tout cet im» broglio. Entendez-vous avec Lagarde qui préfecture au
» Mans, et qui a toute ma confiance.»

# XVII.

Ces insinuations de Fouché favorisaient les insurrections anarchiques dans ces provinces; mais elles leur donnaient des éventualités indécises qui ne pouvaient répondre aux passions, aux dévouements et aux intérêts royalistes. Les guerres civiles ne comportent ni ces indécisions, ni ces expectatives. La Vendée ne pouvait se lever que sous ses vrais chefs et sous son ancien drapeau. Elle haïssait le nom d'Orléans, complice à ses yeux du meurtre de Louis XVI, plus que le nom de Bonaparte qui lui avait rendu la nationalité, la religion et la gloire. La plupart de ses plus braves chefs avaient servi comme La Rochejaquelein et Bourmont dans les grandes campagnes

de l'Empire. Un seul nom l'emportait dans le cœur des Vendéens sur le nom de Bonaparte, c'était le nom des Bourbons.

Nous avons vu que la rapidité de la marche de Bonaparte sur Paris, la surprise des chefs, l'indécision des princes avaient déconcerté au 20 mars la tentative du duc de Bourbon pour insurger l'ouest de la France. Mais la pensée de cette insurrection n'était morte ni dans l'âme des chefs de l'Ouest, ni dans l'âme du roi à Gand. Elle v était tous les jours fomentée par les ambassadeurs étrangers. La Rochejaquelein était l'homme le plus désigné par son nom et par son courage pour donner le signal, l'élan et la victoire à une terre pleine de souvenirs et arrosée du sang de sa famille. La grande guerre vendéenne de 1793 à 1799 avait fait de ces noms de La Rochejaquelein et de Charette le cri de guerre de la Vendée. C'était une famille nationalisée par la communauté des sacrifices, d'héroïsme et de sang versé, dans le cœur des Vendéens.

Elle habitait, avant la révolution, le château de la Durbellière, non loin de Nantes. Le chef de la famille, Louis de La Rochejaquelein, avait émigré avec trois fils en 1791, et s'était réfugié à Tournai. Le second de ses fils, Louis de La Rochejaquelein, fit presque enfant la campagne des princes en Allemagne. Il s'embarqua ensuite avec son père et ses frères pour Saint-Domingue, où il combattit sous les ordres de son père dans les guerres diverses de cette colonie. Chassés de l'île avec les Anglais, le père et les fils se retirèrent à la Jamaïque. La guerre et la patrie les rappelaient vers l'Europe; le jeune Louis de La Rochejaquelein vint servir dans un

régiment de ligne anglais sur le continent. Le père, embarqué quelque temps après pour l'Europe, est attaqué en mer par un corsaire français. Il combat, le bras gauche à demi emporté par un boulet de canon; il achève de le couper de la main droite avec son sabre, et jetant son membre à la mer, il continue de combattre. Fait prisonnier, criblé de blessures, séparé des siens, rongé de douleur, il expire en invoquant sa patrie.

#### XVIII.

Son fils Louis, rentré en France après la pacification de sa province, avait épousé la veuve du marquis de Lescure, un des héros chrétiens de cette guerre qui avait recu le martyre avec la mort. Vivant dans ses terres, doublement popularisé par le nom de son frère tué dans la première guerre, et par le nom de Lescure, mémoire sanctifiée dans le cœur des paysans poitevins, Louis de La Rochejaquelein avait conspiré avec les royalistes de Bordeaux la défection de cette ville à l'Empire, et la reconnaissance du duc d'Angoulème, qu'il était allé rejoindre en Espagne. Louis XVIII lui avait donné en récompense de tant de dévouement le commandement des grenadiers à cheval de la garde royale, cavalerie d'élite composée des plus beaux et des plus intrépides soldats de la garde de Napoléon. Il s'en était fait adorer, et avait conduit son corps tout entier à Gand à la suite du roi.

### XIX.

La Rocheiaguelein, esprit aussi réfléchi que cœur intrépide, répugnait à un soulèvement partiel, inopportun, qui ne pouvait avoir pour résultat que de concentrer les malheurs de la guerre civile sur sa province, pendant que le sort de la France se déciderait sur un plus vaste champ de bataille. Mais son frère Auguste de La Rochejaquelein, resté dans la Vendée, lui écrivait que l'impatience de l'insurrection ne pouvait être plus longtemps contenue, que déjà dans la forêt de la Roche-Servière, théâtre de la lutte acharnée du premier Charette, un autre Charette, son neveu, héritier de sa bravoure, La Roche-Saint-André et Goulaine, faisaient le coup de feu contre les troupes de l'empereur; que d'Autichamp, naguère accusé de lenteur, et Suzannet formaient leurs camps mobiles, et désignaient les lieux de rassemblement, et se préparaient à éclater au premier jour.

Le roi, malgré M. de Blacas qui comptait peu sur ces héroïsmes aventureux des guerres intestines, envoya Louis de la Rochejaquelein à Londres solliciter un subside de guerre pour un contingent de quatre-vingt mille Vendéens, auxiliaires de la coalition soldée par l'Angleterre. La Rochejaquelein passa la mer, obtint le subside et des vaisseaux de transport pour le transporter lui et ses grenadiers dans le bas Poitou. Le soulèvement avait éclaté le 15; le lendemain 16 mai, La Rochejaquelein touchait la côte de Saint-Gilles, débar-

quait ses soldats, ses munitions, ses subsides, et publiait sa proclamation de guerre:

« Vendéens! voilà des armes. Le roi vous aime et » m'envoie au nom des nations de l'Europe pleines d'ad» miration pour votre courage. Rappelez-vous combien
» de fois mon frère vous a conduits à la victoire. Je ne
» ferai que vous répéter ses paroles qui enflamment vos
» cœurs : Si j'avance, suivez-moi! Si je recule, tuez-moi!
» Si je meurs, vengez-moi! Bonaparte n'ignore pas que
» votre réveil sera le signal de sa perte, c'est lui-même
» qui vous a donné le titre de géants. L'Europe a les yeux
» sur vous, elle marche pour vous soutenir. Le roi a dit:
» Je devrai ma couronne aux Vendéens!»

A ces accents, M. de Suzannet, cousin de La Rochejaquelein, accourt avec quatre mille paysans déjà insurgés à Saint-Gilles. Charette et tous les chefs le suivent, ils informent le jeune général que M. d'Autichamp et son frère Auguste de La Rochejaquelein, chacun à la tête d'un rassemblement d'insurgés, combinent leurs mouvements pour balayer la Vendée des troupes de l'usurpateur, et combattent déjà en ce moment.

## XX.

Ces nouvelles étaient vérifiées à l'heure même par l'événement. Auguste de La Rochejaquelein, à la tête de trois mille paysans, presque sans armes et sans poudre, fanatisés par le curé des Aubiers, qui avait béni leur victoire ou leur mort, venait de fondre à Maulevrier sur le vingt-sixième régiment de ligne, et de le disperser en

le poursuivant jusqu'à Châtillon. Là, ces troupes, ralliées par leur colonel sur une hauteur, avaient arrêté les Vendéens. Mais les nombreux blessés transportés à Chollet après la retraite avaient jeté la consternation dans cette ville.

Dans la nuit qui suivit cette victoire, Auguste de La Rochejaquelein, informé du débarquement de son frère, s'élançait vers Saint-Gilles pour armer sa troupe. Sapinaud, autre chef accrédité, à la tête de trois mille paysans, s'en approchait dans la même intention par une autre route. Le général Travot les attaque en vain pour enlever leurs munitions, ils triomphent et font leur jonction à Saint-Gilles avec Louis de La Rochejaquelein et ses grenadiers. Les campagnes de la côte se lèvent d'enthousiasme au bruit de ces succès. Des courriers en rapportent les nouvelles en les grossissant à Londres et à Gand. Le cabinet anglais et le roi croient l'insurrection victorieuse.

## XXI.

Les chefs réunis deux jours après à Palluau se concertent pour nommer un général en chef. La division et l'indépendance des commandements ont perdu la première guerre, l'union et l'obéissance doivent assurer le triomphe de la seconde. Un conseil de guerre est rassemblé. Suzannet et Sapinaud, tout en regrettant l'absence d'un prince qui enlèverait tout prétexte aux rivalités, consentent généreusement à reconnaître La Rochejaquelein pour supérieur. Le consentement d'Auguste de La Rochejaquelein n'était pas douteux, un frère ne pouvait être le rival d'un frère. D'Autichamp, absent et combattant loin de là, manquait seul au conseil. La Rochejaquelein, proclamé unanimement général, lui écrit pour s'en faire reconnaître. Il se décide à marcher sur Bourbon-Vendée. Le 20 au soir, l'armée, sous ses ordres, pénètre sans obstacle à Aizenay. Tout présageait la victoire pour le lendemain. L'armée royale, forte de son nombre, de ses armes, de ses munitions, de ses chefs, de son enthousiasme, s'endormit dans cette sécurité qu'inspire la consternation présumée de l'ennemi. On croyait les troupes impériales étonnées, en retraite, et occupées à se replier pour se concerter dans les villes fortes. Il n'en était rien.

Le général Travot, qu'une longue expérience des Vendéens avait accoutumé à leur impétuosité et à leurs fautes, forme une colonne d'attaque, traverse en se couvrant le pays boisé, attend le milieu de la nuit, le sommeil, les ténèbres, partage sa troupe en deux corps, et se présente inopinément à minuit aux portes d'Aizenay. Il répond par le cri de Vive le roi! au Qui vive! des sentinelles assoupies, lance à la fois ses deux colonnes par deux portes au cœur de la ville, surprend les Vendéens dans leurs bivouacs, sur les places, dans les rues, dans les foyers, où ils se reposaient avec confiance, les fusille, les sabre, les disperse ou les fait prisonniers. Ceux qui tentent de répondre, au hasard, au feu par le feu, s'entretuent les uns les autres. Les chefs n'ont que le temps de monter à cheval pour tenter de rallier leurs troupes; les plus intrépides, et, parmi eux, le beau-frère du général La Rochejaquelein, Beauregard, se font tuer

pour couvrir la déroute. Charette expire percé de cinq balles, et tenant un mouchoir sur sa poitrine pour suspendre un moment sa vie avec son sang : « Soldats! » dit-il, jurez-moi, avant que je meure, d'obéir à La » Rochejaquelein! » Saint-André, un de ces jeunes chefs, blessé et conduit devant Travot, est épargné par ce général, qui joint l'humanité au courage. « On vous a » forcé de servir, sans doute? » lui dit Travot pour lui inspirer une réponse qui permette de l'épargner. — « Non, monsieur, répond le jeune homme; j'ai suivi vo- » lontairement mon drapeau. » — « Mais, au moins, » vous étiez sans armes quand vous avez été fait pri- » sonnier? » — « Oui, général, réplique Saint-André, » c'est vrai! elles avaient été brisées en vous combat- » tant. »

# XXII.

L'armée de La Rochejaquelein sentit sa confiance amortie par cette déroute à l'ouverture d'une guerre d'enthousiasme. Cependant ce jeune général en rallia les débris. Les paysans comptaient sur un retour de fortune par l'armée de d'Autichamp, qui devait au même instant combattre et vaincre dans l'Anjou. D'Autichamp opérait en effet dans les anciens domaines de Cathelineau, de Bonchamp, de Stofflet, pays où chaque paysan était soldat ou fils de soldat de la vieille guerre. Tous les chefs de chouans survivant à Georges et tous les fils de familles militaires de la province servaient sous ses ordres : les Caqueray, les La Haie, les Beauveau, les Walsh, les Clermont, les la Vauguyon, les La Guesnerie, les Scepeaux,

les Kersabiec, les Vaudreuil. Dix ou douze mille paysans de leurs paroisses suivaient leurs chefs ou les fils de leurs anciens chefs. La Vendée semblait avoir couvé quinze ans ces rassemblements. Les cris de guerre sortaient de toutes les chaumières, et pressaient d'Autichamp de fondre sur la division menacée de Travot et de s'emparer de Chollet.

Soit tactique funeste aux insurrections où la seule tactique est la promptitude, soit terreur inspirée à ses plans par la nouvelle de la déroute d'Aizenay, d'Autichamp évita un choc avec les forces de Travot. Il leur donna le temps d'évacuer Chollet, de se replier en arrière. Il entra lui-même dans Chollet, non en vainqueur qui saisit le champ de bataille, mais en tacticien qui occupe une position non disputée. Il v fut rejoint par La Rochejaquelein. Ce général venait de former son étatmajor, composé de M. de Tinguy et de la Roche-Saint-André. Canuel, ancien général de la Convention contre les Vendéens et entré dans leur cause, fut nommé son lieutenant principal. L'expérience de Canuel devait organiser ce que La Rochejaquelein soulevait. D'Autichamp reconnut, comme les autres cheis, la suprématie de La Rochejaguelein et la mission qu'il tenait du roi.

#### XXIII.

Pendant ces préliminaires de guerre sur la rive gauche de la Loire, d'Andigné formait quatorze légions d'insurgés sur la rive droite. Ces légions avaient pour chefs les Coislin, les Vaudémont, les Ménard, les Turpin, les Narcé, les Beaumont, noms déjà illustrés dans les vieilles guerres et chers par les souvenirs aux paysans.

Le général Tranquille, honoré par sa modération dans les extrémités de la guerre civile, et d'Embrugeau, se fortifiaient au cœur du pays des chouans, commencaient le feu dans toutes les rencontres. Gauthier, Charnacé, Champagne levaient des bandes sur leurs flancs. Athanase Charette, de Sol de Grisolles, général et négociateur des anciennes dates, les Cadoudal, le comte de Marigny, vieilli sur les champs de bataille de la Bretagne, prenaient les armes à la fois. Tout présageait une lutte de cent mille hommes en communication avec la mer, maîtres bientôt du cours de la Loire, dominant Nantes, menacant Angers et communiquant à la Normandie l'exemple et le mouvement de l'insurrection propagés jusqu'au cœur de l'Empire. Les administrations et les détachements de l'empereur se retiraient des pays soulevés, ils imploraient à grands cris de prompts renforts de troupes de ligne. « Quarante mille hommes ne » sont pas suffisants, écrivaient-ils; les villages entiers » courent aux armes; un seul espoir reste, la division en-» tre les chefs d'Autichamp et La Rochejaquelein, qui se » sont déjà heurtés trop rudement à Nantes il y a deux » mois au moment de la tentative du duc de Bourbon, » pour avoir oublié leurs mutuelles offenses. Isoler à tout » prix la Vendée de la mer qui lui apporte des armes, » du pays des chouans qui lui prépare des soldats, voilà le » plan que le gouvernement de l'empereur doit adopter » et exécuter sans retard, »

#### XXIV.

La Rochejaquelein, de son côté, voulait précipiter les événements, marcher à la côte pour s'y mettre en communication avec la flotte anglaise et l'amiral Hotham, qui devait apporter des armes et des munitions, joindre ensuite, en passant la Loire, l'armée de Marigny et de Sol de Grisolles pour s'élancer en masse sur Paris. D'Autichamp consent à ce plan, on marche de toutes parts sur la côte; les divisions de Sapinaud et d'Auguste de La Rochejaquelein se rencontrent à Soulans, les divisions de d'Autichamp manquent au rendez-vous assigné. Louis de La Rochejaguelein, malgré ses forces incomplètes, espère avoir le temps de communiquer avec l'escadre en vue à deux lieues en mer. Il v envoie Robert de Chastaigniers annoncer sa présence à l'amiral Hotham et convenir de l'heure et du lieu du débarquement des subsides, des munitions et des canons. La Rochejaquelein prépare tout pour couvrir d'une force imposante contre Travot le débarquement convenu.

## XXV.

Pendant ces préparatifs, Suzannet, un de ses lieutenants, avait quitté à la tête de quatre mille hommes, restes des armées de l'ancien Charette, les contrées aguerries par ce souvenir. Arrivé à Lamotte-Foucrand, Suzannet apprend que six mille hommes des troupes impériales occupent Chollet et le menacent de flanc, s'il poursuit sa marche. Au lieu d'avancer à la côte, il envoie demander des renforts au général en chef. La Rochejaquelein se découvre de quelques milliers d'hommes pour couvrir et fortifier son ami. Bientôt Gabriel Duchaffault, un des chefs de l'armée de Suzannet, arrive au quartier général et appelle La Rochejaquelein à Lamotte-Foucrand pour recevoir, dit-il, des communications décisives qui changent la face des choses. Au lieu d'obéir à La Rochejaquelein exposé seul à l'ennemi pour la cause commune, on négociait.

Voici le sens de cette négociation, où la loyauté de quelques chefs trompés devint la perte de l'entreprise et du général.

#### XXVI.

L'empereur avait entrevu avec une juste terreur l'effet d'une insurrection générale de l'ouest de l'Empire, pendant qu'avec des forces partagées et inégales il combattrait la coalition au nord. Ce n'était plus le temps où la Convention pouvait vaincre à la fois la Vendée et l'Allemagne, le despotisme usé et répudié ne pouvait renouveler les prodiges du patriotisme et de la Révolution. Fouché se chargea de suspendre, par des négociations et par des promesses, une guerre fratricide dont les succès ou les revers ne pouvaient que coûter des flots de sang aux deux partis, sans décider le grand procès entre l'Europe et Napoléon.

Son nom avait une certaine popularité dans l'Ouest par les nombreuses amnisties et par les restitutions de biens qu'il avait accordées, comme ministre de la police, après la première guerre. Ses agents secrets avaient

l'oreille de beaucoup de chefs. Il appelle dans son cabinet un gentilhomme vendéen, ancien combattant des armées vendéennes sous Bourmont, nommé M. de Malartic. Il lui représente l'inutilité et les désastres d'une insurrection qui ne peut causer que des malheurs partout. Il lui montre l'état des forces d'élite que le général Lamarque dirige avec une intelligence digne de Hoche, son modèle, sur les provinces, pour les étouffer dans leur généreux sang. Il fait plus, il lui ouvre son cœur, il lui communique ses correspondances avec la cour de Gand, il lui confie son double rôle de ministre de l'empereur et de partisan d'une restauration préparée comme refuge à la France par ses soins pour préserver la patrie de l'anéantissement. Si Napoléon succombe, il lui désigne les Anglès, les Mounier, les d'Argout, les Guizot comme les confidents de ses desseins auprès du gouvernement de Louis XVIII. Le roi lui-même, lui dit-il, convaincu que les alliés n'agiront pas avant six semaines, sait que Bonaparte aurait le temps d'écraser les forces vendéennes, et leur ordonne de se réserver pour sa cause. M. de Malartic, convaincu par ses confidences, par les lettres, par les noms, se charge de partir pour la Vendée avec deux autres royalistes garants de sa loyauté aux yeux de son parti, MM. de La Béraudière et de Flavigny.

Ils partent. Arrivés au Mans, ils s'ouvrent à M. de Bordigné. « Fouché est à nous, lui disent-ils, voici des ordres » de Napoléon à ses préfets et à ses généraux de suspens » dre toute hostilité à notre voix. » Bordigné s'étonne et suspend son départ pour la Vendée. Malartic, La Béraudière et Flavigny traversent, sous la sauvegarde des autorités, la Loire et les armées en présence. Ils arrivent

au château de la Chardière, chez Suzannet. Ils lui demandent une entrevue à son camp et lui communiquent par écrit l'objet de leur mission. Suzannet les transmet à La Rochejaquelein et à Canuel, qui refusent énergiquement de les entendre. D'Autichamp, moins emporté, admet les trois négociateurs de Fouché à son camp à Tiffauges. Il écoute leur proposition et s'étonne de leur confidence. Il refuse d'y répondre avant d'avoir consulté ses lieutenants. Sur l'avis de son conseil de guerre, il subordonna toutes conférences avec eux aux résolutions de La Rochejaquelein son supérieur.

Pendant ces hésitations, Suzannet inclinant à la paix demeurait immobile. Les négociations divulguées parmi les chefs et les soldats ébranlaient les résolutions et les caractères. Les corps de Travot et de Lamarque, renforcés des gardes nationaux des villes et des campagnes patriotes, s'avançaient en nombre imposant vers le Marais et vers la mer. Vingt-cinq mille hommes, divisés en cinq colonnes, sillonnaient le sol vendéen derrière les corps insurgés. Ils coupaient l'armée royaliste du Morbihan. L'espace seul entre la mer et Suzannet restait libre à La Rochejaquelein. Il avait assez de forces pour vaincre encore, mais ces forces se dissolvaient sous sa main. Les paysans, travaillés par la défiance habilement semée dans leurs rangs, répétaient que leur général en chef ne se tenait si près du rivage que pour les abandonner, comme leurs pères à Quiberon, en se réfugiant sur l'escadre anglaise; tous se décourageaient d'une guerre qui n'avait plus ni le fanatisme religieux, ni l'enthousiasme royaliste, ni la persécution, ni l'expropriation, ni l'échafaud pour aliment. Les temps n'étaient plus, les temps font les hommes.

# XXVII.

Cependant La Rochejaguelein concentre son armée à Sainte-Croix-de-Vie pour couvrir le débarquement. Il se rend lui-même à bord du vaisseau de l'amiral Hotham, le Superbe; il est recu par ces braves soldats, incapables de trahison, avec les honneurs dus à un général de la même cause. L'escadre envoie au rivage, sur toutes ses chaloupes, les canons, la poudre, les fusils, les balles, les subsides promis. L'armée s'arme avec des cris de joie et de reconnaissance. La Rochejaquelein attend scs lieutenants pour partager entre leurs camps ces gages de victoire. Trois jours se passent sans qu'ils fassent un mouvement vers lui. Le troisième jour, un courrier lui apporte une lettre collective de Sapinaud, de Suzannet et d'Autichamp. Ces trois généraux lui écrivaient dans un style embarrassé, « que leurs camps refusent de les » suivre ou se débandent; que la présence d'un prince » de la maison de Bourbon est nécessaire pour rendre » l'élan et la constance à des paysans atterrés par la » déroute d'Aizenay, et qu'ils l'engagent à se replier » promptement sur son propre pays pour concourir à la » défense commune. »

Une lettre séparée et plus amicale de Suzannet confirme, en les adoucissant dans les termes, ces résolutions des généraux, et lui parle des conférences entre Malartic, La Béraudière, Flavigny et les chefs; enfin il prononce le mot de prochaine suspension d'armes.

#### XXVIII.

A la suite de ces négociations, qui n'étaient encore ni consommées ni refusées, quinze mille paysans des camps de Suzannet, de Sapinaud et d'Autichamp, venaient de se disperser dans leurs villages. Lamarque avançait à la faveur de ce désarmement; il mêlait la politique à la guerre; il suspendait les hostilités et interdisait les rigueurs envers les rassemblements inoffensifs. La Rochejaquelein restait seul, exposé avec douze cents braves jeunes officiers et paysans, affectionnés jusqu'à la mort à sa maison, entre la mer et l'ennemi. L'indignation soulève son âme; il jette, dans un ordre du jour à ses armées en retraite, un cri de colère et de désespoir. Il destitue Sapinaud, d'Autichamp, Suzannet, en leur reprochant la bassesse de leur transaction avec les dévastateurs de la France et du monde; il nomme à leur place MM. de Civrac, Duchaffault, Duperrat. Il oublie que la guerre civile proclame ses chefs et ne les reçoit de personne. Sa confiance s'accroît du péril. Il annonce le même jour au roi que la Vendée, purgée de quelques traîtres, sera plus forte qu'avant cette honte de pacification, et qu'avant huit jours cinquante mille hommes rejoindront ses drapeaux. En effet, le tocsin sonne par ses ordres dans tous les clochers, et Duperrat rallie les paroisses pour protéger le convoi de munitions et d'armes qui porte les secours de guerre à la Vendée.

#### XXIX.

Le même jour aussi, Suzannet et Sapinaud faisaient avec pompe dans leurs camps les funérailles de Charette, dont nous avons raconté la mort à Aizenay. Une colonne de quinze cents hommes de l'armée de Travot passe avec confiance sous le feu des Vendéens occupés à pleurer leur chef. On supplie Suzannet d'attaquer cette colonne; il ne répond pas et fait prendre une autre route à ses paysans. Duchaffault désobéit; suivi de Lemaignan, de Chabot, il s'élance à la poursuite des impérialistes, les fusille et les poursuit jusqu'à Légé. Ce furent les derniers coups de feu de l'insurrection dans l'intérieur des terres. Le Marais seul ne désarmait pas entièrement.

Cependant La Rochejaquelein, menacé en flanc et en arrière par deux lieutenants de Travot, le général Grosbon et le général Estève, filait à l'abri des dunes. La rivière de Vie le séparait du corps de Grosbon; on se fusillait sans s'aborder d'un bord à l'autre. Grosbon, visé des fenêtres d'un clocher par un Vendéen, tombe mort au milieu de sa colonne. La Rochejaquelein reçoit en ce moment quatre envoyés des camps de Sapinaud, de Suzannet et de d'Autichamp, MM. de Tinguy, de La Roche-Saint-André, de Goulaine, de Martray. Ces jeunes gens osent, au nom de leur armée, demander compte à leur général en chef du titre qui lui confie le commandement général et des munitions dont il s'est emparé pour son armée personnelle. La Rochejaquelein, qui n'avait de titres que son nom et le conseil de guerre de Saint-Gilles,

élude la réponse, les convie à la concorde et leur confère à eux-mêmes des commandements. Ils reconnaissent celui qu'ils venaient affronter; ils repartent pour lui obéir.

Le général Estève, à la tête d'une colonne de deux milliers d'hommes, atteint l'armée pendant la nuit. La Rochejaquelein se retourne, fond sur Estève, à la pointe du jour, et le refoule en désordre jusqu'à des fossés palissadés de haies vives qui servent de créneaux aux soldats ralliés d'Estève. De ces hauteurs ils foudroient les paysans. Un des chefs royalistes tombe, les siens se dispersent consternés en jetant le cri de sauve qui peut. La Rochejaquelein et son frère Auguste restent seuls à découvert, rappelant, conjurant, encourageant leurs soldats. Auguste de La Rochejaquelein roule, frappé d'une balle au genou, sous son cheval tué sous lui. Ses amis l'emportent. Louis de La Rochejaquelein reste encore, espérant que sa constance et son exemple arrêteront la déroute. Debout sur un tertre élevé au-dessus des buissons, il brandit son chapeau sur la pointe de son sabre pour montrer l'ennemi à ses paysans du Marais qui reviennent à sa voix. Quelques pas seulement le séparent des soldats d'Estève; son attitude, son geste et sa voix le font reconnaître pour un chef. Le lieutenant Lupin des gendarmes de Paris ordonne à ses gendarmes de viser le général, les gendarmes font feu. La Rochejaquelein tombe mort dans les bras des siens, qui le vengent par la victoire comme avait voulu être vengé son frère. Mais cette victoire se change en deuil pour son armée, et la Vendée, à peine levée, tombe tout entière avec lui.

Un jeune poëte qui s'était évadé du collége de Fon-

tenay pour le suivre, ivre avant l'âge de la poésie des combats et du fanatisme de son nom, combattait à ses côtés; il se précipite sur son corps pour couvrir ou ranimer son général. Les balles le mutilent sur la poitrine de La Rochejaquelein, et le barde meurt et est enseveli avec son héros.

## XXX.

Ainsi disparut à la fleur de la vie l'auteur et la victime de cette guerre. Il fut pleuré des deux camps. Ses paysans en Vendée, les troupes de ligne où il avait des camarades et des amis, ses grenadiers en Belgique, en apprenant sa mort, confondirent leurs regrets. Sa sœur, le lendemain, ignorant sa fin, mais apprenant la défection de ses divisions, s'élance à cheval les cheveux épars, parcourt les villages voisins de sa demeure, jette le cri de détresse et de vengeance à la porte de toutes les chaumières, fait sonner le tocsin, harangue, supplie, émeut les paysans de sa contrée. La foule attendrie s'arme à sa voix et s'écrie : « Allons sauver les nôtres! »

Il n'était plus temps. La Rochejaquelein était déjà enseveli dans le sillon du champ de bataille, honoré du deuil des deux armées et vengé par les remords de ses lieutcnants. Son corps, remis à ses soldats, fut transporté au village du Perrier. Plus tard la Vendée éleva une croix funèbre sur un monticule du milieu des champs où il avait rendu le dernier soupir. On y lit ces mots : « Sur ce tertre » fut tué et recouvert de terre Louis de La Rochejaque-» lein. » On y cultive des immortelles, sauvages fleurs pétrifiées du monument des héros. Madame de La Roche-

jaquelein, deux fois veuve, restait sur la terre avec huit enfants, dont l'ainé n'avait pas encore douze ans. L'un de ses fils devait continuer dans d'autres crises de sa patrie le retentissement de ce nom que la Révolution a graudi à la mesure des noms les plus poétiques de notre histoire.

#### XXXI.

Auguste de La Rochejaquelein, son frère, remis de sa blessure, immole ses ressentiments à sa cause, rejoint Suzannet sans adresser un seul reproche à ce général, refuse le commandement en chef qu'on lui offre pour l'apaiser; on ajourne le choix d'un chef. D'Andigné, sur la rive droite, maintient sa forte organisation, n'écoute qu'avec réserve les émissaires de Fouché et continue à harceler Lamarque. Ce général, jeune, impatient de gloire, habile à parler, prompt à agir, espère conquérir le grade de maréchal de France dans des succès d'éclat en Vendée. Il ne donne aucune trêve à d'Andigné; chaque jour est témoin d'un nouveau combat, où des prodiges de valeur individuelle, des deux côtés, rappellent ces exploits antiques des guerres corps à corps de l'antiquité. De Sol de Grisolles à la tête des héroïques écoliers du collège de Vannes balayait le Morbihan, Cadoudal la côte, les royalistes se fortifiaient à Auray au nombre de mille combattants. Attaqués sur ce champ même où étaient ensevelies les victimes de Quiberon, ils triomphent et pardonnent à leurs prisonniers dont les pères n'avaient pas pardonné sous la Convention à leurs pères.

Les Vendéens, après avoir écouté les propositions de

pacification de Fouché, rougissent trop tard de les signer. Ils donnent à Sapinaud le commandement suprême. Ils se concentrent à La Roche-Servière pour combattre. Lamarque leur offre la bataille, après leur avoir offert la paix. Suzannet commande: il voudrait épargner le sang de ses soldats, mais leur ardeur l'emporte lui-même. Désespéré de la mort de La Rocheiaquelein qu'il se reproche, il cherche la mort pour expiation. Deux fois blessé, son cheval tué, il s'élance sur celui de son aide de camp pour se jeter de nouveau au milieu du feu. 11 tombe enfin dans les bras de La Roche-Saint-André et expire. Lamarque fond sur les débris de cette armée privée de chef. D'Autichamp accourt à La Roche-Servière, prend le commandement, résiste à Lamarque et à Travot réunis; toute sa jeunesse est décimée autour de lui avant de céder la ville et la victoire. Lamarque offre de nouveau la trêve ou la paix.

#### XXXII.

On accepte une conférence. Les chefs, au nombre desquels reparaît Auguste de La Rochejaquelein, se réunissent dans un village des environs de Chollet, où Sapinaud les convoque. Quelques-uns s'obstinent à continuer la guerre; d'autres, avec d'Autichamp, insistent pour arrêter l'inutile effusion du sang. L'armée se partage; le plus grand nombre de ces soldats, accoutumés à la vie aventureuse et turbulente de la guerre civile, s'indignent de la mollesse de leurs généraux, ils vocifèrent des reproches menaçants autour de la salle où l'on

délibère. Cependant la répugnance de la masse des populations à ensanglanter la patrie, les défaites d'Aizenay et de la Roche-Servière, la mort de La Rochejaquelein, l'absence des princes immobiles à Gand, pendant qu'on se dévoue pour eux en Bretagne, les forces et les négociations de Lamarque, les paroles secrètes de Fouché, la certitude d'un jugement prochain par d'autres armes dans les plaines de la Belgique, tout entraîne la majorité du conseil à la paix. Elle est signée par trente-six chefs, au nom de leurs corps d'armée. Le Morbihan seul reste sous les armes. La Vendée, patiente et immobile, attend d'ailleurs l'arrèt du destin.

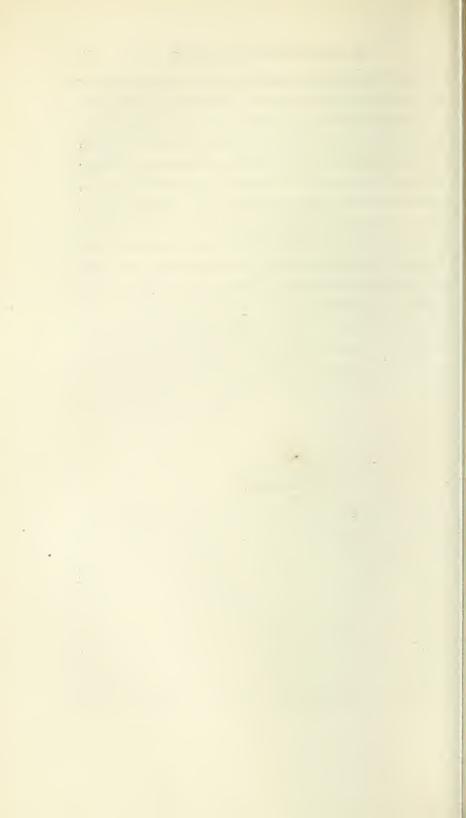

# LIVRE VINGT-TROISIEME.

Situation de Napoléon.— Travaux de Napoléon et de Benjamin Constant.—
Acte additionnel. — Décret de convocation des Chambres. — Les fédérations. — Adresse des fédérés à Napoléon. — Réponse de l'empereur. —
Ratification de l'acte additionnel par le peuple. — Le champ de mai. —
Adresse des électeurs à Napoléon. — Discours de l'empereur.

#### T.

Napoléon, pour obtenir de la France le temps et les efforts qu'allait nécessiter une guerre à mort, était obligé, comme nous l'avons vu, de changer de nature, et de flatter les instincts de liberté qu'il avait non-seulement étouffés, mais insultés pendant son premier règne. Ce rôle, dont l'hypocrisie était évidente, rabaissait ce grand caractère à des semblants et à des concessions qui avilissent la toute-puissance elle-même. Le maître qui a besoin d'implorer l'obéissance, est au-dessous du peuple qui la consent. L'homme qu'on soupçonne de tromper pour régner ne règne plus; il représente seulement sur le trône un rôle double qui provoque la défiance et le dédain.

Telle était la situation de Napoléon, au milieu des exigences libérales, révolutionnaires ou républicaines des conseillers populaires dont il s'était entouré. Il les caressait, il les craignait, il s'efforçait de les séduire, tantôt en affectant une conversion sincère aux idées démo-

cratiques et constitutionnelles, tantôt en les convertissant lui-même à ses vraies pensées par la perspective d'une domination partagée avec eux. Ceux qui l'observaient ne reconnaissaient plus l'homme des résolutions entières. Son âme fléchissait sous sa faute, sa dignité sous les accommodements, son génie même sous les irrésolutions. Il marchandait la liberté à des hommes qui lui marchandaient le pouvoir; puis il semblait tout abandonner au destin et au peuple, espérant tout reprendre avec le prestige d'un nouveau Marengo.

## II.

Benjamin Constant, son ennemi longtemps, aujourd'hui le confident de ses hésitations les plus secrètes, s'étonnait de trouver si variable, si indécis et si flexible un caractère trempé dans tant de tyrannies. Il s'apercevait combien Napoléon avait besoin de la force matérielle pour paraître si fort de volonté. « Dans nos entretiens et » dans les entretiens avec ses conseillers et ses ministres,» dit-il en racontant ces mystères du palais impérial après le 20 mars, « on s'apercevait que cette nature tranchante » dans les formes était au fond alors vacillante et même » irrésolue. Napoléon commençait par commander, mais » en homme qui craint d'être désobéi, il avait besoin de » convaincre. Ballotté dans ces derniers temps par des » incertitudes continuelles, il n'était pas nécessaire de le » contredire pour l'ébranler, il suffisait de garder le si-» lence de la désapprobation.»

Il fallait préparer la constitution qu'il présenterait à ses

assemblées, pour que son retour parût apporter du moins une institution à la patrie. Là était pour Napoléon le perpétuel sujet de ses indécisions et de ses conseils; il voulait, et il ne voulait pas, vingt fois dans un jour. Ne rien donner, c'était se dépopulariser; trop donner, c'était se perdre. Benjamin Constant, esprit théorique et absolu, comme les abstractions de l'Allemagne, mais assoupli et dompté par sa défection et par ses ambitions intéressées devant l'empereur, était éminemment apte à servir, d'un côté, ces fausses apparences de concessions libérales dont Napoléon avait besoin de parer son retour; de l'autre, les réserves secrètes d'autorité dont il ne voulait pas se départir, afin de rester despote, tout en paraissant constitutionnel.

Ces deux hommes se convenaient : l'un consultait par nécessité, l'autre conseillait par décence; mais ni l'un ni l'autre ne consultait ou ne conseillait sincèrement. Il suffisait que le peuple fût satisfait des apparences; on ne cherchait pas des institutions, mais des prétextes.

## III.

Cependant le parti populaire ou républicain avait pris au sérieux les promesses vagues de liberté jetées par l'empereur comme un appât sur sa route. De toutes parts, on lui adressait par les brochures, par les journaux, ou par les correspondances, des projets de constitution; son cabinet était assiégé de placets de ce genre. L'empereur les feuilletait sans cesse pour y trouver des idées assez populaires pour infatuer l'opinion, assez vagues pour ne

pas enchaîner son pouvoir. « Tenez! » disait-il à Benjamin Constant en les lui tendant à ses audiences, « en » voilà de toutes les natures. » Les uns étaient des projets de république, avec une présidence héréditaire, donnant au peuple la satisfaction du nom, à la famille des Césars la perpétuité de l'empire; les autres, des déclarations des droits naturels de l'homme, placées comme limites extrêmes aux empiétements du pouvoir suprême. Ceux-ci, imitant Venise, demandaient un conseil des Dix, des censeurs, un doge enchaîné par une inquisition d'État; ceux-là, une convention nationale et un exécuteur suprême et perpétuel de ses droits, comme l'avait rêvé Marat, un tyran obéissant à une tyrannie supérieure à la nation et à lui. Il souriait de ces vains efforts des révolutionnaires de transaction, pour concilier dans sa personne le règne du peuple et le règne d'un maître du peuple.

Benjamin Constant lui-même, chargé de lui préparer un projet de constitution, ne pouvait rencontrer assez juste l'esprit de Napoléon. L'empereur acceptait toutes les formules vulgaires et générales dans lesquelles les assemblées délibérantes, depuis 1789, avaient renfermé les symboles à peu près comme des idées. Mais il se refusait obstinément à accepter la souveraineté et l'élection du peuple, soit qu'il craignît que cette souveraineté, sérieusement consultée, lui refusât une nouvelle investiture, soit qu'il voulût conserver par devers lui ce titre et ce droit préexistant d'empire, par lequel il ne relevait que de lui-même.

« Non! non!» disait-il à ses conseillers qui lui parlaient de faire dater son nouveau règne d'un nouveau contrat entre la nation et lui, «non! ce n'est pas là ce » que j'entends; vous m'ôtez mon passé, je veux le con- » server. Et que faites-vous de mes onze ans de règne? » J'y ai quelques droits: le passé, l'Europe le sait; il » faut que la nouvelle constitution se rattache à l'an- » cienne, elle aura ainsi la sanction de plusieurs années » de gloire et de succès! »

#### IV.

Ses conseillers lui répondaient « qu'il avait plus besoin » de popularité que de souvenirs; que si son passé glo- » rifiait la France militaire, il humiliait la France civile; » qu'il fallait pour reconquérir un autre empire rajeunir » son titre et le retremper dans la liberté. » Sourd à ces objections, qui le dégradaient lui-même du trône construit par sa propre épée, pour le consolider sur un trône plus large, mais qui lui semblait inférieur parce qu'il était conditionnel, Napoléon était inflexible. Benjamin Constant, complaisant interlocuteur de ses entretiens, et rédacteur ambigu de la pensée du maître, cédait toujours. Il s'était placé, par sa brusque transition d'une dynastie à l'autre, dans l'impossibilité de résister.

Il fut convenu que l'ancienne constitution impériale, où le despotisme se colore du nom de constitution, ne serait en rien abrogée, et que, pour satisfaire à la fois à son orgueil et à sa nécessité, Napoléon présenterait seulement un supplément additionnel à cette constitution, supplément qui donnerait une représentation plus sérieuse et quelques libertés plus réelles à la France. La

confiscation mème, cette peine qui aggrave l'ostracisme et la mort dans les mains de la tyrannie, n'y fut pas abolie. La souveraineté du peuple y était inscrite, mais limitée dans l'article qui la reconnaissait. Enfin le mode d'acceptation de cette constitution était dérisoire; on ne la laissait pas voter, on l'imposait. On faisait plus, on la supposait insolemment acceptée d'avance, et on la mettait à exécution avant de l'avoir soumise au peuple.

« Eh quoi!» s'écria l'empereur dans le conseil d'État où quelques républicains s'indignaient timidement de ces formules et de ces concessions incomplètes, « on me » pousse dans une voie qui n'est pas la mienne! On » m'affaiblit, on m'enchaîne! On veut me faire abolir » la confiscation des biens des coupables! La France me » cherche et ne me trouve plus! Elle se demande ce » qu'est devenu le bras de fer de son empereur! L'opi-» nion à mon arrivée était excellente, elle est exécra-» ble! Que me parle-t-on de bonté, de justice, de droits » naturels? La seule loi, c'est la nécessité; la seule jus-» tice, c'est le salut public. On veut que des hommes » que j'ai comblés de biens s'en servent pour conspirer » contre moi à l'étranger? Cela ne peut être, cela ne » sera pas. Chaque Français, chaque soldat, chaque pa-» triote aurait le droit de me demander compte des ri-» chesses laissées à ses ennemis. Quand la paix sera » faite, nous délibérerons. A chaque jour sa peine, à » chaque jour sa loi, à chaque homme sa nature : la » mienne n'est pas d'être un ange! Non, il faut qu'on » retrouve le vieux bras de l'empereur!»

Ces emportements, renouvelés à chaque objection, soumirent tous les esprits. La longue habitude d'obéir

rend incapable de résister. Ces hommes timides, qui vendaient l'Empire en affectant de disputer la liberté, sortirent vaincus et asservis de ces conférences. Ils avaient entrevu dans les révoltes de l'esprit indompté de Napoléon le réveil certain du despotisme, le jour où il oserait secouer les faibles liens dont ils feignaient de l'entourer. L'œil de Napoléon avait eu des éclairs et sa voix des accents qui trahissaient un second dix-huit brumaire en perspective. Benjamin Constant lui-même en fut atterré. Il commença à se repentir de son pacte et à craindre pour son nom la responsabilité d'une complicité. En sortant du palais, il alla confier ses angoisses à M. de La Fayette, son ami, et prendre pour ainsi dire date de sa douleur. La Fayette, après avoir salué le retour des Bourbons, s'efforcait, comme Benjamin Constant, de rattacher à Napoléon quelques espérances de retour de 89, ou plutôt La Fayette épiait déjà l'heure de la chute de Napoléon pour se relever avec une popularité et une dictature retrempées dans la retraite.

« Je suis entré, je m'en aperçois, dans une voie sombre » et douteuse, » dit Benjamin Constant à La Fayette, » je commence à craindre d'avoir tenté une entreprise au- » dessus de mes forces en essayant de lier cet homme par » une constitution. Je vois l'empereur réapparaître avec » des pensées qui m'alarment; il a pour moi du penchant » et j'en éprouve de la reconnaissance; peut-être cette » reconnaissance m'enlèvera-t-elle à mon insu quelque » chose de mon impartialité. Qui peut répondre de soi- » même auprès du pouvoir? Souvenez-vous de ce que je » vous dis en ce moment, surveillez cet homme, et si » jamais il vous paraît marcher au despotisme, ne croyez

» plus rien de ce que je vous dirai dans la suite; ne » me confiez rien, mais agissez sans moi et contre moi-» même. »

Ces précautions prises contre la tyrannie, au moment où on la servait, mettaient Benjamin Constant en mesure avec les deux partis à la fois. Il avait des scrupules pour les uns, des complaisances et des complicités pour les autres. Sa confidence était une trahison; il l'inspirait sans vouloir la nommer, de peur de mériter le nom de traître. La Fayette était assez temporisateur pour comprendre à demi-mot son ami. Les choses humaines, quand les caractères comme celui de Benjamin Coustant se mêlent au drame, flottent entre Tacite et Molière, et font éclater le rire à côté du sang.

# V.

Napoléon ne résistait pas moins à la création d'une pairie substituée à son Sénat qu'à une représentation élective indépendante. Toutes les tribunes l'offusquaient. « Que sera une pairie? » disait-il avec une justesse d'esprit qui faisait honte à ses conseillers; « elle blessera l'or» gueil de mon armée. Où sont les éléments d'une aristo» cratie représentative en France? Les anciennes fortunes » me sont ennemies; les nouvelles sont honteuses. Cinq » ou six noms illustres ne suffisent pas; d'ici à huit ans » mes pairs de France ne seront aux yeux de la nation » que des soldats ou des chambellans. On ne verra dans » mon institution qu'un camp ou une antichambre de » mon palais. »

#### VI.

Mais avec la versatilité récente de ses pensées et avec l'obstination de ses instincts de priviléges sociaux, il revenait un moment après aux institutions héréditaires. « Une constitution appuyée sur une aristocratie vigou-» reuse ressemble, disait-il, à un vaisseau. Une constitu-» tion sans aristocratie n'est qu'un ballon perdu dans les » airs. On dirige un vaisseau, parce qu'il a deux forces » qui se balancent. Le gouvernail trouve un point d'ap-» pui dans les vagues; mais un ballon est le jouet d'une » seule force, le point d'appui lui manque, le vent l'em-» porte, et la direction est impossible. » Il se retournait avec des regrets toujours nouveaux vers l'ancienne noblesse française, qui était tout entière entrée dans le camp de la Restauration. Il se flattait de la reconquérir encore comme il avait séduit les familiers de cour, au commencement de son premier règne. « Il faudra bien que » je revienne à elle et elle à moi une fois ou l'autre, » disait-il en soupirant; « mais les souvenirs sont trop ré-» cents, ajournons cela après la bataille; je les aurai si » je suis le plus fort; en attendant, laissons-leur les » portes ouvertes dans une Chambre aristocratique. » Après quelques hésitations, ils finissent toujours par » entrer. »

## VII.

L'opinion, témoin de ces hésitations et de ces subterfuges, reçut avec indignation l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. L'empereur en fut consterné. On ne lui savait pas même gré de sa faiblesse. Il la regretta. La tyrannie franche aurait eu la franchise, l'audace et la dignité de plus. « Eh bien! » dit-il le lendemain de la promulgation à ses confidents, « la nouvelle Constitution » ne réussit pas dans l'opinion publique? — C'est qu'on » n'y croit pas assez, répliqua Benjamin Constant obstiné » à son œuvre, faites-la exécuter, sire, et on y croira. » L'empereur hésita encore, il eut des scrupules. « Quoi! » dit-il à son tour, « faire exécuter une Constitution qui » n'a pas encore été acceptée?... Que dira le peuple? — » Quand le peuple verra qu'il est libre, répliqua le confi-» dent, qu'il a des représentants, que vous déposez la » dictature, il sentira que vous ne vous jouez pas de sa » souveraineté. » Il réfléchit, puis comme s'il eût incliné au premier conseil qu'on lui donnait : « Au fond, dit-il, » vous avez raison : quand le peuple me verra agir ainsi » et me désarmer du pouvoir absolu, il me croira peut-» être plus sûr de ma force. C'est bon à tenter. » Il se promena dans son cabinet et dicta le décret qui convoquait les Chambres.

## VIII.

La Fayette était retourné dans sa retraite de Lagrange, non loin de Paris, pour présenter son nom à la candidature prévue. Benjamin Constant, triomphant, lui écrivit comme s'il avait remporté une victoire de la liberté sur le despotisme. « Enfin, » disait le conseiller à double rôle au vétéran de la Constitution de 1791, « le décret a » paru! Dans trois semaines la nation sera maîtresse de » sa Constitution! Vous allez être élu! Votre élection » sera un grand pas vers l'ordre représentatif; j'ai pour-» tant des inquiétudes. Si la Chambre est divisée et que » les colléges électoraux nous envoient beaucoup d'enne-» mis, je crains les orages! Écrivez-moi si vous êtes sa-» tisfait. »

« Oui, répondit Lafayette, je suis content; la convo-» cation immédiate d'une assemblée de représentants me » paraît le seul salut. J'aurai plus de plaisir à me mêler des » affaires que je n'en aurais eu il y a quelques jours. » Et la scène se rouvrait pour lui, il pressentait les luttes, les abdications ou les violences. Il savait par expérience qu'aucune tyrannie ne résiste à la turbulence d'une assemblée qu'en la renversant. Fidèle à son rôle, il était résolu de se ranger du côté de l'assemblée, soit pour combattre, soit pour subir la tyrannie avec le peuple. Son nom, longtemps à l'écart, devait rallier les républicains ou les constitutionnels entre lesquels son caractère avait toujours flotté dans la première révolution.

# IX.

Cependant les menaces de l'invasion, les promesses de liberté, la promulgation d'une Constitution qui nommait le peuple, le patriotisme naturel aux masses, le recrutement soudain de l'armée, les fédérations spontanées des départements qui s'organisaient et se formaient en faisceaux pour défendre le sol, la convocation des Chambres, le mouvement des élections qui agitait les partis

divers, les gardes nationaux mobilisés dont les colonnes enthousiastes traversaient les départements du centre pour se rendre dans les places fortes des frontières, les espérances vagues que les républicains, trompés par les noms de Carnot, de Fouché et de Thibaudeau, attachaient à la grande solennité du champ de mai, convoquée à Paris pour le 26 mai, et dans laquelle on s'attendait confusément à voir Napoléon abdiquer l'Empire et revêtir seulement la dictature militaire pour sauver la patrie, faire la paix et laisser la République à la France, remuaient profondément le pays. Napoléon flattait ces espérances et Fouché laissait se propager ces rumeurs; l'un pour y trouver une force momentanée, l'autre pour y préparer des déceptions irritantes contre l'empereur.

Mais le peuple des campagnes et celui des faubourgs s'armaient comme pour une défense suprême de la patrie. Ces fédérés, quittant les outils de leur profession pour les piques de la Bastille, rappelaient les agitations sinistres des jours qui avaient précédé et suivi la terreur. Napoléon n'osait ni les encourager ni les frapper. Mais il ne pouvait dissimuler sa répugnance pour toute force indisciplinée. L'image du 10 août, dont il avait été spectateur dans sa jeunesse, se dressait sans cesse devant ses yeux. Passionné pour les camps, il avait horreur des places publiques. « Non, disait-il à ses familiers, je ne » serai jamais le Santerre de ce peuple après avoir été » son Napoléon. »

#### X.

L'empereur était réduit à ménager cet enthousiasme dont il s'effravait. Près de reparaître devant les représentants de la nation, il voulait se montrer sur le pavois du peuple aux députés républicains et à l'Europe. Les fédérés des faubourgs commencaient à murmurer de ce qu'on ne donnait pas des armes; ils demandaient à grands cris de défiler devant lui. Ces longues colonnes de peuple de tous les métiers que l'industrie, le travail, la misère, le vice lui-même ne rendent pas insensibles aux nobles instincts du patriotisme, s'acheminèrent, les mains vides ou armées de fusils et de piques, du faubourg Saint-Marceau et du faubourg Saint-Antoine vers la place du Carrousel. Leurs physionomies à la fois tristes et résolues, leurs bras pendants, leur pas militaire, leurs armes confuses, leurs vêtements humbles ou sordides empreints de l'usure du travail ou des stigmates de l'indigence, rappelaient aux yeux les colonnes révolutionnaires que les grands démagogues ameutaient de 1789 à 1794 contre les Tuileries ou la Convention. Mais c'était à la patrie que ces colonnes venaient offrir leur vie. Napoléon ne pouvait s'empêcher de les admirer en les redoutant; c'était la source de son armée. Ces hommes portaient une adresse à l'empereur.

« Nous vous avons accueilli avec enthousiasme, dirent-» ils, parce que vous êtes l'homme de la nation, le dé-» fenseur de la patrie, et que nous attendons de vous une » glorieuse indépendance et une sage liberté... Ah! sire,

» que n'avions-nous des armes au moment où les rois » étrangers, enhardis par la trahison, s'avancèrent jus-» que sous les murs de Paris! Avec quelle ardeur nous » aurions imité cette brave garde nationale, réduite à » prendre conseil d'elle-même et à courir sans direction » au-devant du péril! Notre commune résistance vous » aurait donné le temps d'arriver pour délivrer la capi-» tale et détruire l'ennemi. Nous sentions cette vérité, » nous vous appelions de tous nos vœux, nous versions » des larmes de rage en voyant nos bras inutiles à la » défense commune... La plupart d'entre nous ont fait, » sous vos ordres, la guerre de la liberté et celle de la » gloire; nous sommes tous d'anciens défenseurs de la » patrie; la patrie doit remettre avec confiance des armes » à ceux qui ont versé leur sang pour elle. Donnez-nous » des armes, sire, en son nom; nous jurons entre vos » mains de ne combattre que pour sa cause et la vôtre. » Nous ne sommes les instruments d'aucun parti, les » agents d'aucune faction... Vive la nation! vive la liberté! » vive l'empereur! »

## XI.

Napoléon, descendu à leur voix de ses appartements, les passa en revue en affectant de sourire à ces familiarités du peuple qui lui inspiraient secrètement plus de terreur que de confiance; il répondait à leurs cris de *Vive l'empereur!* par ce cri de *Vive la nation!* qu'il avait étouffé pendant tant d'années sur leurs lèvres.

« Soldats fédérés des faubourgs Saint-Antoine et Saint-

» Marceau! leur disait-il, je suis revenu seul parce que » je comptais sur le peuple des villes, sur les habi- » tants des campagnes et les soldats de l'armée, dont je » connaissais l'attachement à l'honneur national. Vous » avez justifié ma confiance; j'accepte votre offre; je » vous donnerai des armes... Vos bras robustes et forts » aux plus pénibles travaux sont plus propres que les » autres au maniement des armes. Quant au courage, » vous êtes Français... Soldats fédérés! s'il est des hommes » nés dans les hautes classes de la société qui aient dés- » honoré le nom français, l'amour de la patrie et le sen- » timent de l'honneur national se sont conservés tout » entiers dans le peuple des villes, les habitants des » campagnes et les soldats de l'armée. Je suis bien aise » de vous voir. J'ai confiance en vous. Vive la nation! »

## XII.

Après cette revue, l'empereur, enfermé avec ses confidents les plus intimes, sentit plus profondément que jamais l'abaissement de sa situation. A la place de ces cinq cent mille hommes qui venaient en pompe à l'ouverture de ses grandes guerres défiler des extrémités de l'Empire sous son épée, il n'avait vu que le fantôme de cette plèbe indigente et turbulente que les révolutions remuent dans les fonds des capitales sans gouvernement régulier. Cette plèbe qui le soulevait aujourd'hui pouvait l'engloutir demain. « Si j'avais su, dit-il à M. Molé, jus-» qu'où je serais obligé de descendre, je serais resté à » l'île d'Elbe. » Il défendit de donner des armes à cette

multitude. Toute force indisciplinée l'inquiétait plus pour son pouvoir qu'elle ne le rassurait pour la patrie. Il méprisait ces soulèvements spontanés du peuple terrible dans l'explosion, incapable de constance. « Les émeutes » du peuple, disait-il, font des révolutions; les armes » seules font des conquêtes. » Le chant de la Marseillaise, que les fédérés répétaient en chœur en se dispersant dans leur quartier, était pour lui le tocsin d'un 10 août. Il sentait trembler l'Empire à ces chants qui avaient jadis sauvé la patrie. Le petit nombre de ces fédérés et des volontaires lui disait assez que ce mouvement était plus turbulent que national. Tout lui indiquait de jour en jour davantage que l'opinion mécontente ou ombrageuse des classes supérieures du peuple s'éloignait de lui.

## XIII.

Les registres ouverts dans toutes les municipalités de l'Empire pour l'acceptation de la Constitution promulguée restaient vides. A peine un million de suffrages provoqués par les agents du gouvernement ou inspirés par la crainte ratifiaient l'acte additionnel. Quelques milliers protestèrent sur les registres même, au nom de la royauté ou de la république. M. de Kergorlay et M. de Rosambo, deux hommes dignes, comme M. Lainé, de défier la tyrannie parce qu'ils avaient la constance de subir la persécution, publièrent hardiment leur profession de foi politique contre l'usurpation de la souveraineté nationale. L'empereur, pour combattre ces protes-

tations et pour inspirer le choix des représentants des colléges électoraux, nomma vingt-deux commissaires extraordinaires et leur distribua les principales divisions de l'Empire. Il choisit ces commissaires dans la nuance indécise de ces hommes à opinions flexibles, qui après avoir donné des gages à la Révolution avaient passé à sa cause, et qui lui appartenaient par droit de participation à son passé. La Révolution pouvait les reconnaître, et le bonapartisme se fiait à eux. C'étaient MM. de Sussy, de Gérando, Rampon, Bedoch, Dumolard, Pommereuil, Ræderer, Miot, Vatry, d'Alphonse, Pontécoulant, Boissy d'Anglas, Cafarelli, Français de Nantes, Quinette, Costez, Thibaudeau, Maret, Marchand, Colcher, Arrighi, Chasles, hommes incertains du rôle qu'ils allaient revêtir, trop suspects de complaisance pour le maître aux yeux des républicains, trop imbus de libéralisme aux yeux des fanatiques de l'Empire : les uns personnellement attachés à l'empereur, d'autres à Carnot, les plus habiles admis dans la confidence de Fouché, tous hésitant entre des fidélités, des ambitions ou des craintes contradictoires. Leur mission, froidement accueillie dans les départements, ne profita qu'à l'opposition, qu'ils furent obligés de caresser en voyant qu'ils ne pouvaient la vaincre. Elle n'eut aucun effet sur l'opinion.

## XIV.

L'empereur voulait la frapper d'une grande impression, par une de ces scènes à la fois impériales, populaires et militaires, dont la Convention lui rappelait le

souvenir. Il convoqua à Paris, pour le premier juin, les représentants, les électeurs, et des députations de tous les corps de l'armée. C'était un second couronnement plus populaire, dont il voulait consacrer aux yeux de la nation et de l'Europe son titre à l'empire. Il donna à cette solennité toutes les pompes de la guerre, de la religon et de la paix.

Le théâtre choisi pour cet immense rassemblement du peuple et de l'armée fut le Champ-de-Mars, cirque moderne construit par la révolution de 1789 pour les grandes fédérations du peuple. Une multitude, plus avide de spectacle qu'attirée par l'enthousiasme, couvrait dès l'aurore les gradins de gazon de ce cirque.

Cinquante mille hommes de l'armée, déjà en marche sur la Belgique, jonchaient le sol aux pieds du peuple, comme pour une dernière revue avant la dernière campagne Entre ce peuple et cette armée, il n'existait pas en ce moment cette concorde qui unit le citoyen au soldat dans les temps ordinaires.

L'armée avait un remords envers le peuple, le peuple un ressentiment contre l'armée. Mais ces soldats étaient les enfants de ce peuple, leur défection était excusée par leur enthousiasme pour leur chef et par leur héroïsme. D'ailleurs ils allaient combattre, et peut-être bientôt mourir pour ce sol sacré; leur prochaine destinée attendrissait la multitude en faisant excuser leur faute. Le ressentiment remontait plus haut. On accusait, dans les groupes, l'empereur seul d'être venu tenter leur fidélité. Ce qu'on venait contempler en lui au champ de mai, c'était l'homme historique plus que l'homme populaire. On semblait avoir le pressentiment unanime de sa pro-

chaine et définitive disparition. On voulait seulement avoir imprimé dans ses yeux cette grande page d'histoire pour s'en souvenir dans sa vieillesse. Le champ de mai était, ce jour-là, une grande scène, et dans l'esprit du plus grand nombre une dernière scène des tragédies du siècle.

Le peuple et l'armée étaient silencieux.

# XV.

Une pyramide à larges gradins s'élevait au milieu du Champ-de-Mars. Elle était terminée à son sommet par une plate-forme qui portait un trône. Les maréchaux, les généraux, les courtisans, les électeurs des départements se tenaient en haut sur les gradins de cette pyramide. Les troupes, formant un vaste carré de toutes armes, l'entouraient. C'était le pavois visible de l'empereur à tout un peuple et à tous ses soldats. On l'attendait pour le saluer d'un dernier regard et d'une suprême acclamation.

Il parut accompagné de ses frères Lucien et Jérôme Bonaparte. Le peuple, qui attendait un chef militant, dont le mâle profil était gravé dans ses yeux avec le costume des camps, fut étonné de le voir revêtu, ainsi que ses frères, de longues tuniques blanches, imitant le costume sacerdotal et efféminé des royautés d'Égypte. Ces robes antiques, couvrant de leurs plis des hommes d'hier, et changeant en représentation théâtrale les diverses impressions de la réalité, déconcertèrent les yeux et les pensées. Le comédien cachait le grand homme; on

jouait à ce jeu de l'étiquette impériale qu'on croyait rclégué avec le vieil empire dans les garde-meubles du palais. Ce qu'il v avait de saisissant dans Napoléon à ce moment, c'était le soldat se préparant à sa dernière lutte avec le monde, ce n'était pas l'homme nouveau enveloppé des bandelettes et des diadèmes de la vieille royauté. Le chapeau, l'habit, la chaussure des camps, l'épée du général auraient produit une sensation bien plus profonde. parce qu'elle était plus vraie. La pompe n'était pas de circonstance, c'était la simplicité. Il voulait rappeler le souverain, il rappelait l'homme. Les soldats ne le reconnaissaient pas sous ces vêtements, le peuple dédaignait cette supercherie étalée sous ses regards. L'orgueil du rang avait mal conseillé l'empereur et sa famille. Les chuchotements de surprise et de raillerie disputèrent la foule aux acclamations.

## XVI.

Trois cents officiers de ses troupes, agitant dans les airs les drapeaux de leurs régiments qu'ils tenaient dans leurs mains, le saluèrent d'un long cri de Vive l'empereur! Une estrade avait été dressée pour porter un autel et pour faire bénir ces drapeaux aux regards de l'armée et du peuple. Le cardinal Cambacérès, archevêque de Rouen et frère de l'archichancelier, célébra les mystères en plein ciel, comme pour associer le Dieu des peuples à ces serments. Le sacrifice terminé, un des électeurs, choisi à la sonorité retentissante de sa voix (M. Dubois, d'Angers), lut l'adresse que les électeurs, réunis à Paris,

avaient rédigée pour la circonstance : « Sire , » disait cette adresse, expression non contredite du petit nombre de citoyens qui s'étaient rendus dans les colléges électoraux — il y eut des départements, comme les Bouches-du-Rhône, où les députés furent nommés par des poignées de huit ou dix électeurs —

« Sire, le peuple français vous avait décerné la cou-» ronne, vous l'avez déposée sans son aveu; ses suffrages » viennent de vous imposer le devoir de la reprendre.

» Un contrat nouveau s'est formé entre le trône et la » nation. Rassemblés de tous les points de l'Empire au- » tour des tables de la loi où nous sommes venus in- » scrire le vœu du peuple, ce vœu scule source du légi- » time pouvoir, il nous est impossible de ne pas faire » retentir la voix de la France dont nous sommes les » organes immédiats, de ne pas dire, en présence de l'Eu- » rope, au chef auguste de la nation ce qu'elle attend » de lui, ce qu'il doit attendre d'elle.

» Que veut la ligue des rois alliés? Comment avons» nous motivé leur agression? Nous ne voulons pas du
» chef qu'ils veulent nous imposer, et nous voulons celui
» dont ils ne veulent pas. Ils osent vous proscrire per» sonnellement, vous, sire, qui, maître cent fois de leurs
» capitales, les avez raffermis généreusement sur leurs
» trònes ébranlés. On proscrirait le moins connu de nos
» citoyens que nous devrions le défendre; il serait comme
» vous sous l'égide de la loi et de la nation.

» On nous menace d'une invasion; et cependant, res-» serrés dans des frontières qui ne sont pas les nôtres, » que longtemps et avant votre règne la victoire et la » paix même avaient reculées, nous n'avons point fran» chi cette étroite enceinte par respect pour des traités » que vous n'avez pas signés et que vous avez offert de » respecter. Ne craint-on pas de nous rappeler des temps » et un état de choses naguère si différents et qui pour-» raient encore se reproduire? Serait-ce la première fois » que nous aurions vaincu l'Europe armée contre nous?

» Gue nous aurions vaincu l'Europe armée contre nous?

» Sire, rien n'est impossible, rien ne sera épargné pour

» nous assurer l'honneur et l'indépendance, ces biens

» plus chers que la vie; tout sera tenté, tout sera exé
» cuté pour repousser un joug ignominieux. Nous le di
» sons aux nations: puissent leurs chefs nous entendre!

» S'ils acceptent vos offres de paix, le peuple français

» attendra de votre administration forte, libérale, pater
» nelle, des motifs de se consoler des sacrifices que la

» paix lui coûte; si on ne lui laisse que le choix entre la

» guerre et la honte, la nation tout entière se lève pour

» la guerre, tout Français est soldat; nous sommes prêts

» à vous dégager des offres, trop modérées peut-être,

» que vous avez faites pour épargner à l'Europe un nou
» veau bouleversement...

» Les trois branches de la législature vont se mettre » en action. Un seul sentiment les animera. Confiants » dans les promesses de Votre Majesté, nous lui remet-» tons, nous remettons à nos représentants, à la Chambre » des pairs, le soin de revoir, de perfectionner, de conso-» lider de concert, sans précipitation, sans secousse, avec » sagesse et maturité, notre système constitutionnel et » les constitutions qui doivent en être la garantie. Sire, » un trône relevé par les armées étrangères s'est écroulé » en un instant devant vous, parce que vous nous rap-» portiez de la retraite, qui n'est féconde en grandes pen» sées que pour les grands hommes, tous les errements » de notre véritable gloire, toutes les espérances de nos » véritables prospérités. »

Les hérauts d'armes proclamèrent ensuite l'acceptation par le peuple français de la Constitution promulguée par l'empereur. Un roulement de tambour imposa un complet silence à la multitude. Napoléon se leva et dit :

« Empereur, consul, soldat, je tiens tout du peuple. » Dans la prospérité, dans l'adversité, sur le champ de » bataille, au conseil, sur le trône, dans l'exil, la France » a été l'objet unique et constant de mes pensées et de » mes actions...

» Français, en traversant au milieu de l'allégresse pu-» blique les diverses provinces de l'Empire, j'ai dû comp-» ter sur une longue paix... Ma pensée se portait alors » tout entière sur les moyens de fonder notre liberté par » une constitution conforme à la volonté et à l'intérêt du » peuple. J'ai convoqué le champ de mai.

» Je n'ai pas tardé à apprendre que les princes qui ont
» méconnu tous les principes, froissé l'opinion et les plus
» chers intérêts de tant de peuples, veulent nous faire la
» guerre. Ils méditent d'accroître le royaume des Pays» Bas, de lui donner pour barrières toutes nos places
» frontières du Nord, et de concilier les différends qui les
» divisent encore en se partageant la Lorraine et l'Al» sace.

» Il a fallu se préparer à la guerre.

» Cependant, devant courir personnellement les ha-» sards des combats, ma première sollicitude a dû être » de constituer sans retard la nation. Le peuple a ac-» cepté l'acte constitutionnel que je lui ai présenté...

» Français! vous allez retourner dans vos départe-» ments. Dites aux citovens que les circonstances sont » grandes; qu'avec de l'union, de l'énergie, de la persé-» vérance, nous sortirons victorieux de cette lutte d'un » grand peuple contre ses oppresseurs; que les généra-» tions à venir scruteront sévèrement notre conduite; » qu'une nation a tout perdu quand elle a perdu l'indé-» pendance! Dites-leur que les rois étrangers, que j'ai » élevés sur le trône et qui me doivent la conservation de » leur couronne, qui tous, au temps de ma prospérité, » ont brigué mon alliance et la protection du peuple fran-» cais, dirigent aujourd'hui leurs coups contre ma per-» sonne. Si je ne voyais que c'est à la patrie qu'ils en » veulent, je mettrais à leur merci cette existence contre » laquelle ils se montrent si acharnés. Mais dites aussi » aux citoyens que tant que les Français me conserve-» ront les sentiments d'amour dont ils me donnent tant » de preuves, cette rage de nos ennemis sera impuisn sante.

» Français! ma volonté est celle du peuple; mes droits » sont les siens; mon honneur, ma gloire, mon bon-» heur ne peuvent être autres que l'honneur, la gloire » et le bonheur de la France. »

Il étendit ensuite le bras sur les livres saints et jura entre les mains du pontife la Constitution. Puis rejetant son manteau impérial, et apparaissant à ses troupes dans le costume militaire sous lequel elles aimaient à le voir sur le champ de bataille :

« Soldats, dit-il à la garde nationale de l'Empire, sol-» dats des troupes de terre et de mer, je vous confie l'ai-» gle impériale aux couleurs nationales! Vous jurez de » la défendre au prix de votre sang contre les ennemis » de la patrie! Vous jurez qu'elle sera toujours votre » signe de ralliement! Vous le jurez! »

Une voix sourde, unanime et prolongée sortit des escadrons et des bataillons et répéta: Nous le jurons! Un cri de Vive l'empereur! parcourant les masses du peuple, répondit sur les gradins du cirque. L'empereur, revêtant de nouveau sa robe blanche semée d'abeilles, monta lentement les degrés de la pyramide au pied de laquelle il avait parlé, il s'assit majestueusement sur le trône qui l'attendait au sommet de la plate-forme, et contempla pour la dernière fois de là son empire résumé dans ces maréchaux, ces dignitaires, cette armée et cette multitude.

A ses pieds les armes, les panaches, les uniformes, les aigles, les drapeaux groupés, resplendissaient agités par le vent sur les quatre faces de la pyramide impériale, et semblaient rassembler en un seul faisceau toutes les gloires et toutes les splendeurs de cet empire que la foudre allait sitôt frapper. Les musiques de tous les régiments formaient un vaste orchestre, qui jeta dans les airs l'écho de tant de champs de bataille et de tant de victoires. Les troupes s'ébranlèrent, se divisèrent en colonnes semblables à des fleuves d'acier, et passèrent sous la pyramide, en saluant l'empereur d'un cri continu.

Napoléon, redescendu de son trône, leur tendait de la main les drapeaux. Il adressait à chaque régiment un de ces mots qui font palpiter la fibre du cœur dans le corps de chaque soldat. Il rappelait à celui-ci Arcole, à celui-là Marengo, à l'un l'Égypte, à l'autre Austerlitz, à tous une de ces campagnes où le régiment avait illustré sous lui son numéro dans le catalogue de l'armée. Quand la

garde impériale, véritable flamme de ses camps, s'avança la dernière en le couvrant de ses fanatiques acclamations, il parut plus ému à son aspect qu'il ne l'avait été en se plaçant sur son trône: « Soldats de ma garde im» périale, leur dit-il d'une voix martiale, vous jurez de » vous surpasser vous-mêmes dans la campagne qui va » s'ouvrir? Vous jurez de mourir plutôt que de permettre » à l'étranger de venir dicter des lois à la patrie? » Nous le jurons! répondirent d'une seule voix vingt-deux mille hommes, et ils tinrent leur serment.

## XVII.

Telle fut cette cérémonie vaine et purement théâtrale que l'empereur avait fait attendre depuis deux mois au peuple, comme un de ces événements mystérieux d'où devaient sortir de nouvelles destinées pour la France. Une scène et une revue, rien de plus. La déception fut générale et le murmure universel. Les royalistes espéraient une abdication et une convocation du peuple, à qui l'on remettrait le vote universel et libre sur la nature de gouvernement qu'il lui conviendrait d'adopter après la guerre. Les masses espéraient que l'empereur désintéressant la querelle de son nom en couronnant son fils, d'accord avec l'Autriche, enlèverait ainsi tout prétexte à la guerre. Les républicains espéraient que le dictateur se proclamerait seulement général, et qu'il ne garderait de ses attributs impériaux que l'épée pour couvrir la patrie menacée, confiant les destinées intérieures à la république. Tous se regardèrent avec les

signes de la déception sur le visage. Ils se demandaient si c'était pour une pareille représentation de cour qu'on les avait convoqués, de si loin, à ce rendez-vous du peuple français.

Le murmure suivit la déception, et l'audace des paroles et des écrits rappela les jours du Directoire. Napoléon était évidemment déchu déjà dans l'opinion des classes politiques; les classes soldatesques et populaires lui restaient seules attachées encore, parce qu'elles voyaient en lui non le pouvoir, mais la patrie.



# LIVRE VINGT-QUATRIÈME.

Réunion des Chambres. — Lanjuinais, président de la Chambre des représentants. — Mécontentement de l'empereur. — Motion de M. Dupin sur le refus de serment. — Ouverture des deux Chambres. — Entrevue de Napoléon et de La Fayette. — Discours de l'empereur aux Chambres. — Adresses des Chambres. — Réponses de l'empereur. — Rupture de Napoléon et de Fouché. — L'empereur forme son conseil de gouvernement. — Forces respectives de l'empereur et des alliés. — Plan de campagne de Napoléon. — Son départ de Paris. — Rôle et caractère de Fouché. — Arrivée de Napoléon à Avesnes.

#### I.

Le surlendemain du champ de mai, la Chambre des pairs et la Chambre des représentants se réunirent. L'empereur voyait avec terreur ces pouvoirs publics nouveaux sortir d'une élection à un appel révolutionnaire, et pour la première fois debout face à face devant lui. Ni les noms des représentants nommés en majorité par ses partisans dans les départements, ni les noms des pairs nommés par lui-même ne le rassuraient suffisamment. Il y avait des renommées républicaines mal éteintes, comme celle de La Fayette parmi les représentants; il y avait dans la Chambre des pairs des noms royalistes auxquels il n'avait pas osé refuser cette investiture, bien qu'il se défiât secrètement d'eux. Là comme ailleurs sa politique avait été vaincue par sa situation. Obligé de caresser

tous les partis, il avait décimé le sien. Il avouait le lendemain du champ de mai ces fluctuations de son âme.

« La crainte de ma tyrannie dérange toutes les têtes, » disait-il à ses familiers. Les hommes avides de bruit » s'érigent en avocats du peuple. De conseillers, ils » deviennent censeurs; de censeurs, ils deviennent fac- » tieux; de factieux, ils deviennent rebelles. Il faut » alors que le prince subisse leur joug ou qu'il les chasse. » On retrouvait dans ces mots l'élève de Machiavel, réduisant le devoir du prince au seul devoir de régner, et ne voulant de bruit dans le monde que le bruit fait par luimême.

#### II.

La Chambre des pairs attestait par l'indigence des illustrations qui la composaient les refus nombreux de faire partie de ce corps que Napoléon avait reçus. Les uns prévoyaient déjà que cette faveur deviendrait un signe prochain de proscription; les autres n'osaient pas encore mêler leurs noms antiques à ces noms nouveaux. Macdonald, fidèle à la cause qu'il avait embrassée, même vaincue, refusa cette dignité avec une respectueuse obstination. L'empereur ressentit vivement un refus qui était une accusation muette contre son retour.

La Chambre des représentants élut Lanjuinais pour son président. Ce choix indiquait d'avance l'esprit de cette Assemblée. Lanjuinais, patriote intrépide, un des auteurs du décret de déchéance, qui, l'année précédente, avait offert le trône aux Bourbons contre une charte gage de liberté, était un de ces hommes qu'on ne pouvait ni intimider ni corrompre. Ses opinions étaient dans sa conscience. On était sûr qu'il ne pactiserait ni avec la tyrannie ni avec la domination étrangère. Il avait bravé avec un courage et une éloquence antiques la Convention et le peuple aux jours de la terreur. Girondin de cœur et de probité, il avait plus qu'aucun d'eux bravé leur échafaud. Il y avait échappé, comme les héros échappent souvent à la mort, en la défiant avec un plus sublime mépris de la vie. L'empereur n'aimait pas ces caractères inflexibles aux caresses comme aux menaces. Il sentait que sa puissance s'émoussait sur de pareils cœurs.

Ses courtisans avaient tout tenté dans l'Assemblée pour détourner les représentants d'arrêter leur choix sur cette espèce de *Caton* de la révolution. Ils auraient voulu faire donner la présidence à Lucien, ce frère de l'empereur qui avait présidé au 18 brumaire le conseil des *Cinq-Cents*, et qui, par sa complicité, son éloquence et son courage, avait tant aidé Napoléon à subjuguer cette Assemblée.

Lucien était le seul des frères de l'empereur qui n'eût pas accepté de trône en récompense de son sang, soit qu'il conservât dans l'âme le sentiment républicain de ses premières années, soit qu'il eût l'orgueil de ne rien devoir de sa fortune qu'à lui-même, soit que l'amour qu'il nourrissait pour une femme belle et énergique, épousée contre la volonté de son frère, le retînt dans une disgrâce honorable pour lui. Lucien n'avait quitté Rome, son séjour, qu'au bruit du retour de Napoléon. L'infortune et le danger l'avaient réconcilié avec l'empereur; il était accouru dans l'espoir de lui être une seconde fois secourable. Il rapportait dans son âme les traditions de la

République mêlées aux sentiments fraternels pour un maître de l'Empire si rapproché de son cœur. Cette double situation lui donnait à la fois la confiance des républicains et la confiance de l'empereur. Nul négociateur n'eût été plus apte à la réconciliation entre la liberté et le règne adouci de son frère. Mais l'Assemblée répugna à un nom qui avait une signification trop napoléonienne, il était évident qu'elle pressentait d'avance les jours prochains où elle aurait à opter une seconde fois entre un homme et la patrie, et qu'elle ne voulait avoir aucun lien trop indissoluble avec le maître.

Elle écarta donc Lucien.

# III.

L'empereur vit une offense et une menace dans le choix sévère de Lanjuinais; il s'en expliqua avec indignation et avec colère dans l'intérieur du palais. Mais il n'osa faire éclater son ressentiment trop haut, et il dissimula son irritation sous une franchise brusque. « On m'assure, lui dit-il dans son audience officielle, » que vous êtes partisan des Bourbons; d'autres me di-» sent que vous êtes mon ennemi personnel; d'autres » enfin, que vous aimez avant tout la patrie. Vous ju-» gerez quelle foi je prête à ces divers jugements sur vous » aux félicitations que je vous adresse sur le choix que » l'Assemblée a fait de vous pour la présider. »

M. de La Fayette, signification plus républicaine, avait balancé avec Lanjuinais le suffrage de ses collègues; ce choix et ces scrutins révélaient à Napoléon les cœurs, L'Empire n'avait plus la majorité même dans l'opinion des électeurs, les plus favorables de tous les citoyens à la cause de Napoléon.

Un symptôme plus menacant révéla dans l'Assemblée des réserves plus sévères encore. M. Dupin, orateur politique illustré depuis sous tant de règnes et de républiques, déjà noté pour son éloquence au barreau à cette époque, et M. Roy, homme considérable par sa fortune et par le crédit de son nom dans Paris, s'opposèrent avec énergie à la prétention de faire prêter serment aux représentants, à moins que ce serment, prescrit par le décret de l'empereur, ne fût ratifié par une loi. Cette première audace de souveraineté nationale et d'opposition souleva l'indignation des impérialistes. M. de La Favette l'avait concertée en secret avec un groupe de députés auquels il avait essayé de souffler son âme. « Eh quoi!» s'écria Boulay de la Meurthe, un des conseillers d'État les plus obstinés à l'Empire, « faut-il donc parler » ici avec franchise? Eh bien! il existe en France deux par-» tis: l'un, le parti national, car il comprend la grande » masse du peuple, et n'a en vue que l'indépendance et » l'honneur de la nation; l'autre, qu'on peut appeler la » faction de l'étranger! » A ces mots, des murmures de colère s'élevèrent; on vit dans cette insinuation la volonté préconçue d'enlever toute liberté à l'opposition en la confondant avec la trahison. « Oui, » continua avec plus de force Boulay de la Meurthe, « oui, il existe des » Français assez vils, assez corrompus pour appeler de » leurs vœux les Anglais, les Prussiens, les Russes. Ce » sont les Bourbons qui sont les chefs de cette faction; » ce sont eux qui, à l'aide des baïonnettes étrangères, » veulent nous imposer de nouveau un pacte humiliant.

» Il faut donc nous prononcer fortement! il faut le faire

» avec unanimité! Pour moi, je le déclare; demain, en

» présence de l'empereur et des deux Chambres, à la

» séance d'ouverture, je fais serment d'obéissance aux

» constitutions de l'Empire et de fidélité à l'empereur!

L'opposition rentra dans les cœurs à cette déclaration pour en ressortir avec plus d'opportunité aux jours de faiblesse. La motion de M. Dupin fut écartée.

## IV.

Le jour suivant l'empereur ouvrit les Chambres.

Il reconnut comme un mauvais présage La Favette, qu'il n'avait pas vu depuis dix ans, parmi les représentants chargés de venir l'accueillir sous le péristyle. La Fayette, après son retour des prisons d'Olmütz, s'était présenté souvent aux Tuileries. L'empereur trouvait son nom trop révolutionnaire pour une monarchie; mais il l'avait traité avec la distinction qu'un nom célèbre et malheureux commande. Il avait accordé de nombreuses faveurs à sa sollicitation. Depuis, La Favette était rentré dans la retraite et dans l'attente des événements. L'empereur l'aborda et lui adressa la parole avec cette affabilité qui quête le retour d'un sentiment et d'un mot bienveillant sur les lèvres : « Il y a douze ans que je ne » vous ai vu, je crois, dit-il d'un ton de reproche à La » Fayette. — Oui, sire, il y a douze ans, » répondit avec froideur La Fayette, sans ajouter ni un regret ni une grâce à la sécheresse de cette réponse. L'empereur passa,

et La Fayette, qui l'observait, lui trouva, dit-il, l'aspect inquiet et repoussant d'un despote irrité et ombrageux. Au retour, l'empereur tenta de nouveau de lier un entretien avec La Fayette: « Je vous trouve rajeuni, lui » dit-il; la solitude des champs vous a reposé. — Oui, » sire, » répliqua avec le même laconisme La Fayette. Le républicain futur ne voulait pas s'engager d'un sourire avec l'usurpateur de la liberté.

## v.

« Depuis trois mois, dit l'empereur aux Chambres » réunies, les circonstances et la confiance du peuple » m'ont revêtu d'un pouvoir illimité. Aujourd'hui je » viens accomplir le devoir le plus pressant de mon » cœur. Je vais commencer la monarchie constitution- » nelle. Les hommes sont trop impuissants pour assurer » l'avenir. Les institutions seules fixent les destinées des » nations... Nos institutions sont éparses; une de nos » plus importantes occupations sera de les réunir dans » un seul cadre et de les coordonner dans une seule pen- » sée. Ce travail recommandera l'époque actuelle aux » générations futures.

» Une coalition formidable de rois en veut à notre in-» dépendance! Leurs armées arrivent sur nos frontières. » Le sang a coulé déjà sur mer en pleine paix; il est » possible que mon premier devoir de prince m'appelle » bientôt à la tête des enfants de la nation pour combat-» tre pour la patrie. L'armée et moi nous ferons notre » devoir. Vous, pairs et représentants, donnez à la na» tion l'exemple de la confiance, de l'énergie, du pa-» triotisme, et, comme le sénat des grands peuples de » l'antiquité, soyez décidés à mourir plutôt qu'à survi-» vre au déshonneur et à la disgrâce de la France. La » cause sainte de la patrie triomphera! »

Les Chambres répondirent par des adresses avec plus de défiance contre la tyrannie que d'élan pour la guerre à ce discours. Napoléon, blessé de ces soupcons, leur répondit avec une sévère tristesse : « Ce n'est pas de » l'entraînement de la prospérité que nous avons aujour-» d'hui à nous défendre. Les étrangers veulent nous » faire passer sous les fourches caudines. Je partirai cette » nuit pour me rendre à l'armée. Que la Constitution » soit notre étoile polaire dans ces moments d'orage! » Toute discussion publique qui tendrait à diminuer di-» rectement ou indirectement la confiance serait un mal-» heur pour l'État. N'imitons pas l'exemple du Bas-» Empire, qui, pressé de toutes parts par les barbares, » se rendit la risée de la postérité en s'occupant de dis-» cussions abstraites pendant que le bélier brisait les » portes de la ville! Aidez-moi à sauver la patrie! »

## VI.

Il lisait sur les visages des représentants et des pairs le pressentiment des agitations et des infidélités qui allaient profiter de son absence, si la guerre laissait un intervalle entre son départ et son retour victorieux. Il savait que Fouché, manœuvrant avec les royalistes à Gand et avec les républicains de l'Assemblée à Paris, ne laissait aucune sécurité à son gouvernement. Il aurait voulu s'en défaire; il n'osait pas enlever ce gage donné par lui aux opinions libérales. Sa colère s'accroissait de sa faiblesse. Peu d'heures avant son départ pour l'armée, il dit à Fouché : « Je sais que vous êtes un traître: » je pourrais vous envoyer au supplice, et tout le monde » applaudirait. D'autres s'en chargeront; vous crovez » me dominer; je vous prouverai que vous ne pesez pas » du poids d'un cheveu dans la balance de mon destin! » De telles paroles, dites à un homme à qui on laissait Paris et la France après l'avoir outragé et menacé sans frapper, attestaient le délire de l'impuissance. Elles auraient fait un traître de ce ministre s'il ne l'avait pas été jusque-là. Napoléon ne se possédait plus. Fouché se possédait; il affecta de ne voir dans ces accusations et dans ces violences que l'humeur injuste d'un maître aigri par les embarras de sa situation. « L'empereur me mal-» traite, » dit-il en sortant avec une apparente indifférence à un de ses confidents qu'il savait être aussi le confident de Napoléon; « il s'aigrit par la résistance, il m'accuse » de ses difficultés, il ne sait pas assez que je suis fort » par l'opinion publique seulement. Je pourrais demain » faire tomber vingt-cinq têtes que l'opinion me livre; » je ne pourrais faire arrêter impunément vingt-quatre » heures un seul des hommes que protége l'opinion contre » lui! » Ces paroles, que Fouché savait devoir être rapportées à l'empereur, répondaient par une menace sousentendue à une menace ouverte. Elles disaient à Napoléon : Vous n'êtes pas ce que vous croyez être encore; l'opinion est désormais au-dessus de vous, et je suis plus soutenu par l'opinion que vous-même. On voit à quelle conviction de sa faiblesse réelle était descendu un homme qui n'était remonté sur le trône que pour le sentir vaciller et s'affaisser sous lui.

#### VII.

Il chercha à neutraliser les dangers de cette situation de Paris et des Chambres pendant son absence en formant, comme en 1814, un conseil de gouvernement égal ou supérieur au conseil des ministres pour lutter avec Carnot ou avec Fouché. Son frère Joseph, ancien roi d'Espagne, recut de lui la présidence de ce conseil, présage de faiblesse et de ruine comme il l'avait été en 1814. L'empereur espérait mieux de son frère Lucien, caractère dont il avait éprouvé la résistance et la force au 18 brumaire. Il le nomma membre de ce conseil. Il y fit entrer ses partisans les plus dévoués des deux Chambres et du conseil d'État, Defermon, Regnault de Saint-Jeand'Angély, Boulay (de la Meurthe), Merlin (de Douai), tous hommes sortis de la Révolution, mais tellement engagés avec l'Empire qu'il n'y avait de refuge et d'honneur pour eux, ni dans la République, ni dans la Restauration. L'empereur, pour expliquer cette création, véritable superfétation inconstitutionnelle sous un gouvernement responsable, affecta de dire que ses ministres n'avaient ni assez l'habitude des discussions parlementaires, ni assez le don de la parole pour paraître devant les Chambres, et qu'il fallait leur donner des auxiliaires dans ces orateurs du conseil d'État rompus aux tribunes. Personne ne s'y trompa. Son véritable motif était la crainte qu'il avait

de son propre ministère, de Carnot et de Fouché surtout. Il ne voulait pas que ces deux hommes, chers d'avance au parti libéral, accrussent leur popularité aux dépens de la sienne en parlant devant les deux Chambres. Il voulait surtout contre-balancer un de ces gouvernements par l'autre dans le cas où la désaffection et les manœuvres de Fouché menaceraient son pouvoir pendant qu'il combattrait hors de Paris. Cette prudence même l'affaiblissait, car elle trahissait en lui le soupçon contre les Chambres et le sentiment de sa faiblesse. Ce conseil de gouvernement tout personnel, dominé par sa famille, n'était qu'un sujet d'ombrage pour l'opinion, d'irritation pour l'Assemblée, de défiance pour ses ministres. Prudence malhabile, qui avertit de se défier en montrant elle-même de la défiance.

## VIII.

L'empereur, admirablement secondé par le maréchal Davoust, son ministre de la guerre, jeta avec lui, pendant cette nuit, un dernier regard sur l'ensemble des forces qu'il avait préparées pour faire face à l'Europe. Ce tableau n'était pas rassurant; mais il comptait sur un de ces coups du hasard de la guerre que son génie militaire savait changer en certitude toutes les fois qu'il déconcertait l'ennemi en le devançant.

La France, nous l'avons vu, ne s'était pas levée en masse. Le Midi tout entier était resté immobile dans l'expectative des événements; l'Ouest fermentait, mais c'était de haine contre Napoléon, d'amour pour les Bour-

bons. Le gouvernement se gardait bien de remuer ces provinces en leur demandant leurs enfants pour combattre contre le roi; c'était assez d'obtenir leur neutralité. L'Alsace, la Franche-Comté, le Centre, les départements voisins de Paris avaient seuls fourni quelques bataillons de volontaires mobilisés et d'anciens soldats libérés du service pour former les garnisons des places de guerre. Le Nord, terre patriotique et belliqueuse, était partagé entre sa prédilection pour les Bourbons et sa généreuse passion pour l'indépendance du territoire. La patrie y avait de nombreux défenseurs, l'empereur peu de partisans. Paris comptait dans ses faubourgs trente ou quarante mille fédérés, peuple et artisans demandant à grands cris des chefs et des armes, et parmi lesquels un gouvernement plus franchement populaire aurait pu recruter de seconds bataillons de 1792; mais Napoléon tremblait d'armer la révolution en armant cette partie du peuple.

Il songeait au retour, il ne voulait pas laisser ou retrouver dans sa capitale une armée d'enthousiasme qui pouvait servir de point d'appui à des opinions hostiles à son gouvernement. Il aimait mieux désarmer la patrie de cette force convulsive qu'armer la liberté. D'ailleurs il croyait peu à la solidité de ces levées en masse, en face de troupes disciplinées et aguerries comme celles qu'il avait à combattre. Cent mille hommes de ces vieux soldats de la ligne et de sa garde, assouplis à sa main et maniables comme sa pensée, fermes comme son âme, lui paraissaient préférables à ces nuées d'hommes que le sol produit un jour d'élan et qu'il dévore un jour de revers. Il ne comptait donc que sur son armée régulière. Mais,

menacé de tous les côtés à la fois, il ne pouvait les réunir sur un seul point sans les affaiblir sur tous les autres, et s'il tentait de faire face à tous, il était faible et insuffisant partout; de là le parti qu'il avait pris de rassembler toutes ses forces actives sous sa main, et de ne laisser à ses lieutenants que des noms et des ombres d'armées qui ne pouvaient servir qu'à rassurer, quelques jours, l'œil et l'imagination de la France.

#### IX.

Le maréchal Suchet, homme froid, pensif, consommé dans l'administration de la guerre, imperturbable aux événements, expérimenté dans la guerre de montagnes, né à Lyon, entouré d'estime, aimé dans les provinces qu'il allait défendre, n'avait que sept ou huit mille soldats de ligne et douze ou quinze mille gardes nationaux mobiles pour couvrir soixante lieues du versant des Alpes sur la France, la Savoie, le Jura, Genève, et pour fermer les gorges du mont Cenis, du Simplon, du mont Genèvre. Lorsqu'il serait refoulé de ces versants des Alpes, il devait se replier sur Lyon, Mâcon, Châlons et défendre la ligne de la Saône. Lyon, changé en place de guerre, se fortifiait derrière Suchet pour donner un point d'appui à son armée contre les invasions des deux routes du Midi.

Lecourbe, ancien ami et émule de Moreau, longtemps relégué dans la disgrâce et dans l'inaction, avait retrouvé, sous l'extrémité du péril, la confiance forcée de Napoléon. Général républicain, jouissant dans le Jura, sa pa-

trie, de la vieille popularité de son nom, Lecourbe avait reçu le commandement de cette province montueuse, intermédiaire entre le Rhin et les Alpes, entre l'Alsace et la Saône. Il n'avait pour toute armée que quelques bataillons sortis du sol à sa voix et qu'il avait concentrés dans Béfort. Ces bataillons, solides derrière ces murs, étaient incapables d'entrer en ligne de bataille. C'était le nom d'une armée et d'un général qui pouvait tenir sa place sur la carte et imposer de loin à l'étranger, mais ce n'était au fond qu'un rassemblement précaire et confus, un dépôt d'armée à créer, si les événements lui laissaient le temps de s'organiser et de s'instruire.

Lecourbe reliait ainsi, par une fiction plus que par une réalité, l'armée de Suchet à l'armée du Rhin. Molitor et Rapp, deux des plus intrépides et des plus consommés des lieutenants de l'Empire, commandaient cette armée du Rhin. Son nom faisait illusion sur sa faiblesse. Elle n'était qu'un avant-poste composé d'environ dix mille soldats et de quelques milliers de braves volontaires alsaciens, postés à l'ouverture des gorges qui percent ce rempart national des Vosges et des montagnes d'Alsace, depuis Huningue jusqu'aux lignes célèbres de Weissembourg, Thermopyles de la France.

Le maréchal Brune occupait Marseille avec quelques régiments, plutôt pour contenir que pour défendre cette partie royaliste et effervescente du Midi.

Le général Clausel, entreprenant, négociateur, habile à la fois à manier une poignée d'hommes ou à capter une population, maintenait Bordeaux à peine reconquis sur la duchesse d'Angoulème, il observait de là avec inquiétude les mouvements à peine assoupis de la Vendée. Il

ne demandait point à ces provinces d'efforts pour la cause répudiée de Napoléon, il ne leur demandait que du temps pour que la cause de Napoléon ou des Bourbons se jugeât ailleurs.

Le général Decaën contenait Toulouse avec aussi peu de forces et par les mêmes atermoiements.

Le général Lamarque, plus rapproché de Paris et du Nord, observait l'Ouest à la tête de dix-huit mille hommes. La trêve avec les Vendéens lui permettait au besoin de se replier sur l'armée de l'empereur et de couvrir Paris par la Normandie.

On voit qu'à l'exception de ces dix-huit mille hommes de Lamarque nécessaires encore pour intimider le royalisme dans l'Ouest, l'empereur ne pouvait pas détacher un seul homme des faibles camps qui couvraient la France, soit pour les appeler à lui, soit pour se replier sur eux en cas de revers. Son sort et celui de la France étaient tout entiers dans la grande armée.

## X.

Celle-ci même n'était qu'un nom pour un souverain et pour un général qui avait conduit sept cent mille soldats en Russie, trois cent mille à Austerlitz et à Wagram. Ses états officiels et ses journaux la portaient à deux cent quatre-vingt mille hommes. Il comptait dans ce nombre cent mille gardes nationaux volontaires mobilisés des provinces du centre et de Paris, et soixante mille hommes de troupes de ligne dont il avait ordonné la levée et l'armement, et qu'il plaçait comme armée

de réserve entre Laon et Paris. Ces levées n'avaient pas été faites, ces armements n'étaient pas prêts; l'armée de réserve n'était qu'une pensée dans sa tête, il n'y avait rien sur le sol. Ces deux cent quatre-vingt mille hommes se réduisaient donc à cent vingt mille hommes, disposés successivement et sourdement entre Paris et la Belgique, pour sortir de ces cantonnements au premier signe de l'empereur, et pour venir former sous sa main une des plus formidables lignes de bataille sur ces champs de Fleurus et de Jemmapes, premier écueil de la coalition sous Jourdan et sous Dumouriez.

Elle était composée de cinq corps d'infanterie, de quatre corps de cavalerie et d'une artillerie de trois cents bouches à feu. Drouet d'Erlon concentrait sous son commandement le premier corps d'infanterie à Valenciennes, Reille le second à Maubeuge, Vandamme le troisième à Marienbourg, Gérard le quatrième à Rocroy, Lobau le cinquième à Avesnes. Le maréchal Grouchy commandait la cavalerie, forte de trente mille chevaux; sous lui, Excelmans, Milhaud, Pajol, Kellerman commandaient chacun une des quatre divisions de cette cavalerie. La garde impériale, qui comptait encore vingt-deux mille hommes d'infanterie et quatre mille cavaliers, complétait la grande armée. C'étaient tous les généraux, tous les colonels et tous les officiers dont les noms avaient grandi depuis vingt ans dans la fumée de nos guerres, tous les corps renommés par leur solidité, tout ce qui restait de soldats d'élite de nos victoires et de nos désastres, le noyau, le cœur et le bras de cette France militaire levée en 1792, aguerrie dans vingt campagnes, inaccessible à l'intimidation du nombre, confiante en elle-même, confiante dans

son chef, fière de son nom, brûlant de venger ses revers, accourue à la voix de son empereur, acceptant avec enthousiasme le défi de l'Europe, résolue à montrer à la France que, si elle avait manqué à la patrie en lui imposant par sa défection un chef dont la patrie ne voulait plus, l'armée saurait du moins légitimer sa faute par sa constance à le défendre. Chaque soldat faisait pour ainsi dire sa cause personnelle de la cause de Napoléon. L'esprit qui animait la grande armée n'était pas seulement du patriotisme, c'était de la colère et aussi du remords. Napoléon, avec de pareils hommes, pouvait défier à la fois l'Europe et la France, car chacun de ces soldats se solidarisait dans sa cause et se personnifiait dans son général.

#### XI.

Les armées de la coalition se divisaient en trois armées principales, reliées encore entre elles par des corps d'armée secondaires. Ces trois colonnes, partant des trois points de la circonférence, tendaient, par leur direction, à se rapprocher, en atteignant la France, et à se concentrer, après l'avoir traversée, sur Paris. Une quatrième armée, celle des Russes, plus retardée par la distance, formait la réserve de cette levée en masse de l'Europe. Le prince de Schwartzenberg commandait l'armée du Haut-Rhin, forte de deux cent soixante mille hommes, presque tous Autrichiens ou des États héréditaires de l'Empire. L'armée prussienne, composée de cent mille combattants, s'avançait sur la Meuse; Blücher, déjà vainqueur, la commandait. Elle prenait le nom d'ar-

mée du Bas-Rhin, et touchait par sa droite à la Belgique. L'armée anglaise, hollandaise et belge, comptait environ cent mille hommes aussi, mais de différentes races et sans unité de langue, d'âme et d'esprit : Anglais, Belges, Hanovriens, Hollandais, Allemands, sortes de contingents mixtes les plus difficiles à manier et à mouvoir. Lord Wellington, aussi grand administrateur que grand général, négociateur et soldat à la fois, investi du prestige et de l'autorité de sa campagne de sept ans en Espagne, commandait en chef cette armée d'auxiliaires.

L'armée russe de réserve comptait cent quatre-vingt mille hommes. Elle était sous les ordres du général Barclay de Tolly, et devait traverser le Rhin en face de Rapp et de Molitor, entre l'armée autrichienne et l'armée prussienne, aussitôt qu'elle serait en ligne avec ces deux ailes de la coalition.

Enfin soixante mille Allemands, Italiens et Piémontais étaient sous les armes au pied des Alpes, et commençaient à les franchir en face de Suchet. Le général Frimont les commandait.

C'étaient en tout sept cent mille combattants; la Suisse, de plus, ouverte à la coalition, comme elle l'avait été en 1814, découvrait la France, comme elle le sait toujours dans ses extrémités, et offrait trente mille auxiliaires à nos ennemis. Gouvernement timide et vénal qui emprunte l'appui du plus fort dans ses querelles personnelles, et qui, dans les dangers de ses voisins, n'appuie jamais lui-même que le vainqueur.

Cent vingt mille hommes contre sept cent trente mille pour défendre une nation divisée qui avait la moitié de son cœur avec sa royauté légitime dans les camps ennemis: telle était donc la situation réelle de la France le jour où Napoléon allait combattre, malgré elle, et moins pour elle que pour lui.

## XII.

Jamais il n'eut plus besoin de dévouement, de conseil et de cœur pour soutenir sa résolution et seconder ses grands desseins. Jamais il n'en manqua davantage.

Le prince Eugène, son fils adoptif, comblé d'affection et de confiance par l'empereur de Russie à Vienne, et attendant toute sa fortune du congrès, s'était retiré en Allemagne, à la cour du roi de Wurtemberg, son beaupère, pour contempler de là, sans s'y mêler même de ses vœux, la dernière lutte du protecteur de sa jeunesse.

Murat, cette flamme des champs de bataille qui décuplait en lui seul l'élan de la cavalerie française, et qui emportait à la fin des journées la victoire au galop de ses charges, s'était embarqué en fugitif sur un navire de cabotage, la nuit, sur la grève de la petite île d'Ischia, suivi seulement de son neveu et du vaillant duc de Rocca Romana, ce paladin de Naples. Il était débarqué à Cannes, et il vivait retiré dans une bastide des environs de Toulon, couvant sa confusion, implorant son pardon de Napoléon, frémissant d'entendre, sans s'y jeter, le bruit de la guerre; le plus malheureux des amis, le plus humilié des hommes. L'empereur lui avait fait écrire par Fouché qu'il consentait à ignorer sa présence dans cette France qu'il avait trahie par sa faiblesse; qu'il lui prêtait asile, mais qu'il lui défendait de paraître à sa cour ou à son



armée. Rigueur méritée, mais funeste, qui privait l'armée d'un héros, l'empereur d'un ami. L'amertume des remords de Murat avait assez puni son égarement et sa fausse politique, il brûlait de reconquérir son pardon par ses exploits.

Lannes était mort; Bessières avait été emporté par un boulet; Duroc était tombé frappé aux pieds de son ami; Berthier, cet infatigable Éphestion des bivouacs de l'empereur, avait fui à Bamberg pour ne pas trahir Louis XVIII et pour ne pas entendre l'appel de son ancien maître.

Marmont à Gand s'attachait de plus en plus à la seule cause qui lui restât à servir pour ne pas trahir deux reconnaissances.

Ney était mécontent de lui-même, inquiet, souvent irrité, et faisant rejaillir sur l'empereur les ressentiments qu'il éprouvait contre l'ambiguïté de son âme et de sa situation.

Oudinot et Macdonald s'écartaient pour rester fidèles aux Bourbons dont Napoléon lui-même leur avait dit d'embrasser la cause; Masséna avait vieilli; Bernadotte était sur les marches d'un trône, donnant ses vœux, ses conseils, ses armées aux ennemis de la France.

Le maréchal Soult, ce Wellington français, à la fois grand administrateur de guerre et grande pensée de commandement, s'était retiré à distance au retour de Napoléon, comme pour expier les services qu'il avait offerts à la cause royaliste pendant son ministère sous les Bourbons. L'empereur l'ayant rappelé, le maréchal était accouru de nouveau à sa voix; il avait été nommé, à la place vide de Berthier, major général, c'est-à-dire se-

cond de l'empereur pour la campagne qui allait s'ouvrir.

Mais comment la confiance et l'intimité, nécessaires entre la tête et la main, pouvaient-elles se retrouver complètes entre un lieutenant qui venait de faire des proclamations insultantes contre son ancien chef, et un chef qui ne devait qu'à la fortune le retour de son lieutenant?

Tout était isolement ou ombrage autour de Napoléon, dans son état-major ou dans ses conseils. Cette année d'absence avait dévasté son entourage. Son palais ne lui offrait pas moins un vide que son quartier général. Plus d'intimités domestiques, plus d'affections éprouvées, plus d'espérances ou de fortunes à partager, plus de cœurs! Celui de Joséphine, épouse répudiée, mais honorée encore, s'était brisé aux coups des adversités en 1814. Elle était morte à la Malmaison pendant l'exil de l'île d'Elbe. Marié-Louise et son fils étaient prisonniers de l'Europe à Schænbrunn; les sœurs de l'empereur, descendues des trônes auxquels il les avait élevées, étaient errantes dans des asiles étrangers.

Hortense Beauharnais, reine déposée de Hollande et qu'il aimait comme une fille de tous les souvenirs de ses meilleurs jours, avait, disait-on, puissamment secondé son retour, mais elle s'était éloignée ensuite pour que la seconde chute de l'Empire n'engloutit pas toute sa maison sous ses débris. Ses ministres étaient les uns indifférents, les autres ennemis secrets. Ce second tròne l'isolait de sa cour, de son armée, de la France, comme de l'Empire; il était face à face avec la fortune.

Le maréchal Davoust, qu'il avait choisi pour ministre de la guerre, homme de rude franchise, de haute aptitude et de cœur sûr, lui restait personnellement attaché. C'était un de ces caractères qui ne se prosternent pas devant la grandeur, mais qui résistent aux revers. Il avait souvent mécontenté l'empereur par ses murmures et ses dures admonitions dans les dernières campagnes de Russie et d'Allemagne, mais la disgrâce ne l'avait pas jeté dans l'ingratitude. Davoust n'avait pas été employé par les Bourbons en 1814. Il supplia, avec de vives instances, l'empereur, dans cette dernière nuit, de le nommer son major général à la place de Soult.

« Soult, dit-il à l'empereur, a des talents que je re-» connais et que j'admire, comme tous les hommes de » guerre; je ne suspecte pas sa fidélité à la nouvelle » cause qu'il embrasse, puisque c'est aujourd'hui la » cause de la patrie; c'est un de ces hommes qui en » changent avec les événements sans trahir celle qu'ils » ont embrassée tant qu'elle est celle de leur pays; mais » l'armée, témoin de ses vicissitudes récentes et de ses » démonstrations éclatantes d'amour pour les Bourbons, » le verra avec ombrage entre elle et vous, en face de » la cause qu'il servait hier et qu'il pourra reservir de-» main. Le soupçon de trahison, faiblesse et hésitation » des armées, planera, à son aspect, dans l'esprit des » généraux et des corps; on exécutera avec moins de » confiance des ordres qu'on osera suspecter de double » sens, la défiance entraînera la désobéissance ou l'irréso-» lution. Je suis moins illustre peut-être, mais je paraîtrai » plus exclusivement dévoué à notre cause et à celle de » l'armée. L'armée me sait gré de n'avoir pas servi pen-» dant votre absence à son humiliation. Le ministère de » la guerre est un poste important et supérieur à celui de » major général, je ne crains pas de descendre pour ser » vir; d'ailleurs la France est où vous êtes. Le ministre » de la guerre a peu de mesures à prendre pendant la » campagne, la France n'a plus rien à donner, tout est » dans les camps; nommez à ma place un vieillard, » Masséna, dont la main est engourdie par l'àge, mais » dont le nom est populaire à Paris comme le souvenir » de notre victoire. Joignez-y le commandement en chef » des gardes nationales de la capitale; Masséna vous ré-» pondra ainsi de l'intérieur et de Paris pendant que » votre génie et mon zèle répondront de la campagne et » des frontières! »

L'empereur fut touché, mais inflexible; il tremblait pour Paris, il voulait y laisser un lieutenant énergique et sûr pour contre-balancer ses ennemis. Davoust resta malgré lui. Soult fut maintenu dans son poste de major général. Il inaugura ses fonctions par un ordre du jour à l'armée, désaveu louangeur des proclamations antinapoléoniennes dont il avait adulé, quelques semaines avant, les Bourbons et insulté le règne de l'empereur; soit qu'il méprisât ces vaines formules dont les hommes de cour saluent tour à tour les révolutions accomplies, soit que la servilité banale de l'époque fût plus invétérée encore chez les hommes de guerre que chez les citoyens.

## XIII.

Deux plans de campagne se présentaient à l'esprit de l'empereur comme en 1814. Attendre l'ennemi au cœur de la France en concentrant fortement l'armée française autour de Paris; ou le prévenir avant qu'il eût francl i les frontières, combattre sur un champ de bataille choi i une ou deux de ses armées étendues sur une vaste circonférence, le vaincre, le couper de ses autres armées, revenir avec toutes les forces disponibles sur un autre corps des coalisés, se mesurer de nouveau, à nombre à peu près égal, avec l'ennemi ainsi isolé et déconcerté par la défaite de ses auxiliaires, passer au troisième, rompre le faisceau, ébranler les esprits, tenter les faiblesses, refouler les vaincus, offrir des trêves, négocier des paix séparées, raffermir et exalter la France derrière soi au contre-coup de sa victoire.

Le premier de ces plans, presque sûr en 1814 si l'empereur avait replié en même temps sur l'intérieur de la France les armées perdues et inutiles qu'il avait en Espagne, en Italie, dans les garnisons d'Allemagne, en Hollande, était évidemment funeste en 1815. Ces armées n'existant plus, l'empereur était réduit à lui-même; la France affaissée et mécontente, envahie de toute part par les armées coalisées, aurait repris, sans elles, le drapeau blanc et le gouvernement du roi. Napoléon, étouffé par sept cent mille hommes autour de Paris, harcelé sur la Loire par les départements royalistes de l'Ouest, aurait été prisonnier dans son propre empire. Ce plan pouvait être militaire, il n'était évidemment pas politique. On s'étonne qu'un génie militaire, aussi pénétrant que celui du maréchal Soult, l'ait conseillé à l'empereur. Il se trompait d'année. L'empereur le rejeta et suivit le sien, approuvé par tous les autres généraux qu'il avait au conseil. Il échoua, mais par la fortune des armes; le premier aurait échoué par la nature même des choses. La fortune put manquer à ce dessein, le génie n'y manqua pas.

Concentrer la grande armée sur les bords de la Sambre, la porter résolument sur Charleroi, attaquer les Prussiens au point de jonction où leur aile droite atteignait l'aile gauche de l'armée de Wellington, les refouler sur Luxembourg, pénétrer en Belgique, manœuvrer en pays presque uni dans ces riches plaines, laisser un corps imposant en face de Blücher pour prévenir le reflux de son armée sur l'empereur, se jeter à gauche et marcher sur Bruxelles et sur Wellington, écraser l'armée anglaise, revenir ensuite en vainqueur sur les deux armées du Bas-Rhin et du Rhin central, combattre et vaincre encore la coalition ébranlée de ces deux premières armées : tel était ce plan, le seul qui répondit à l'état intérieur de la France, au nombre disproportionné de l'armée française, à la dissémination de l'ennemi, au génie naturel de l'empereur et de ses soldats, enfin au génie de l'impétuosité et du désespoir.

# XIV.

A la fin de la nuit du 11 au 12 juin 1815, Napoléon sortit du palais des Tuileries pour n'y plus rentrer, s'élança dans sa calèche de voyage en recommandant encore l'union, le zèle et l'énergie à ses confidents, et roula sans s'arrêter jusqu'à Avesnes, extrême frontière de la France sur la Belgique. Il laissait derrière lui les soucis, les soupçons, les résistances, les infidélités, les trahisons dont il était obsédé depuis ce règne obstiné qui

s'échappait de ses mains à l'intérieur, une assemblée douteuse dans la Chambre des pairs, une assemblée hostile dans la Chambre des députés, des ministres hostiles ou conspirateurs, un pays affaissé, une capitale turbulente. Mais il se jetait avec confiance dans son armée. son vrai peuple, sa vraie capitale. Elle allait tout lui rendre si elle lui rendait une victoire. Il comptait sur cette victoire pour tout dénouer au dehors, pour tout subjuguer au dedans. Il avait résumé sa pensée la veille en répondant à un de ses familiers qui le conseillait de se défaire de Fouché avant de partir. « Je pars pour l'ar-» mée, avait-il répondu. Si je perds la partie, à quoi bon » le sang de cet homme? son exécution devient sans but; » si je la gagne, le courrier qui apportera la nouvelle de » ma victoire apportera en même temps l'ordre de son » arrestation et de son jugement; et les crieurs publics, » en annoncant le lendemain dans les rues le triomphe » de nos armes, apprendront en même temps au peuple » la condamnation et l'exécution de Fouché comme traî-» tre à la patrie. La nouvelle se perdra au milieu des cris » de victoire; personne ne murmurera. »

Ainsi il ne craignait pas de reconnaître qu'un de ses ministres était plus puissant que lui devant l'opinion, et que cette opinion protégeait contre lui ses ennemis les plus rapprochés. Sa dictature n'était qu'un nom; son gouvernement depuis son retour n'était en réalité qu'un triumvirat où le parti de l'Empire était déjà subordonné aux deux autres : le parti de la patrie personnifié dans Carnot, le parti de l'intrigue représenté par Fouché. Réduit à compter avec l'un et à menacer l'autre sans oser le frapper, il courait appeler une seconde

fois à son secours le parti militaire, et retrouver, dans les plaines de la Belgique, ce pavois de la gloire d'où trois ans de défaites l'avaient fait descendre au-dessous de ses complices de 1815. Il était empereur encore de nom, mais moins maître que Fouché.

Fouché connaissait les dispositions de l'empereur et le sort qui l'attendait, si Napoléon vainqueur reconquérait l'ascendant qu'il lui disputait. Il montrait, il faut le reconnaître, une rare audace et une énergique intrépidité dans son rôle. Sa tête répondait tous les jours de ses intrigues. Elle pouvait tomber au premier mouvement de honte et de colère de Napoléon. Il semblait avoir trempé son caractère dans les tragédies de la Convention, et jouer avec la mort suspendue à la parole du maître, comme il avait joué avec les supplices suspendus à un geste de Robespierre. De tous les survivants de cette époque, lui seul ne se montrait ni usé, ni lassé de témérité. Jeté par sa manœuvre hardie, d'un côté entre la tyrannie qui voulait renaître, et la liberté qui voulait revivre; de l'autre entre Napoléon prêt à sacrifier la patrie à son intérêt, et la France qui ne voulait pas s'immoler tout entière pour un homme, Fouché intimidait l'empereur, flattait les républicains, rassurait la France, faisait signe à l'Europe, souriait à Louis XVIII, négociait avec les cours, correspondait par gestes avec M. de Talleyrand, et tenait tout en suspens par son attitude. Rôle centuple, difficile, à la fois bas et élevé, mais immense, auquel l'histoire n'a pas fait jusqu'ici assez d'attention; rôle sans noblesse, mais non sans patriotisme et sans courage d'esprit, où un sujet se plaçait au niveau de son maître, un ministre au-dessus de son souverain,

un ancien proconsul de la terreur au-dessus des rois qu'il avait suppliciés et qu'il allait rappeler en s'imposant à leur reconnaissance; arbitre de l'Empire, de la Restauration ou de la liberté, mais arbitre par la duplicité! On ne retrouve un tel rôle dans l'histoire que dans les eunuques, maîtres de leurs maîtres sous le Bas-Empire de Byzance, ou dans les maires du palais des rois de notre première race. Le cardinal de Retz, dans les temps modernes, eut quelque chose de ce génie de l'intrigue appliqué aux affaires d'État. Mais Fouché était un cardinal de Retz plus tragique, aux prises avec des hommes et avec des événements plus imposants que ceux de la Fronde, et remuant des trônes, des congrès et des empires avec ces mêmes fils avec lesquels son modèle ne remuait que des factions. L'histoire, en condamnant Fouché, ne pourra lui refuser pendant cette période des Cent-Jours une audace dans la situation, une supériorité dans le maniement des partis et une grandeur dans l'intrigue qui le placeraient au rang des premiers hommes d'État de son siècle, s'il y avait pour l'histoire moderne de véritables hommes d'État sans dignité de caractère et sans vertu.

Napoléon, qui s'était arrêté quelques heures à Soissons et à Laon pour donner un coup d'œil aux fortifications de ces deux villes, appui éventuel d'une retraite, arriva le 13 à Avesnes au cœur de sa grande armée. Il se retrouva empereur aux acclamations de ses soldats.

# LIVRE VINGT-CINQUIÈME.

14 juin. - Ordre du jour de l'empereur à son armée. - Ses dispositions. -Position des armées anglaise et prussienne. - Plan de Napoléon. -15 juin. - L'armée passe la frontière. - Marche du général Gérard sur Charleroi. — Défection de Bourmont. — Passage de la Sambre. — Entrée de Napoléon à Charleroi. - Arrivée de Ney. - Combat contre les Prussiens. - Nouvelles dispositions de l'armée française. - 16 juin. - Ordres à Ney. - Napoléon rencontre Blücher au delà de Fleurus. - Nouveaux ordres. - Bataille de Ligny. - Inaction de Wellington à Bruxelles jusqu'au 15. - Combat des Quatre-Bras. - Double mouvement de Drouet d'Erlon. - Défiances de l'armée française. - Ordre de Napoléon à Nev. - 17 juin. - Marche de l'empereur contre les Anglais. - Nouveaux ordres. - Grouchy poursuit les Prussiens et s'arrête à Gembloux. - Napoléon aux Quatre-Bras .- Rencontre de l'empereur et de Ney .- Champ de bataille de Waterloo. - Napoléon s'arrête à Planchenoit. - Ses dispositions. - Premier ordre à Grouchy. - 18 juin. - Marche de l'armée française contre les Anglais. - Enthousiasme de l'armée à la vue de Navoléon. — Situation respective des armées française et anglaise. — Deuxième ordre à Grouchy. - Attaque contre l'armée anglaise. - Assaut et combat d'Hougoumont. - Attaque de Noy contre le centre des Anglais au mont Saint-Jean. - Prise de la Haie Sainte. - Apparition de l'armée de Bulow sur la droite de Napoléon. - Troisième ordre à Grouchy. - Prise d'une partie du mont Saint-Jean. - Panique de l'armée anglaise. - Résistance de Wellington. - Charge de la cavalerie anglaise sur l'artillerie de Ney. - Charge des cuirassiers de Milhaut sur le plateau du mont Saint-Jean. - Espérance de victoire. - Fuite des paysans et des blessés vers Bruxelles. - Panique de Bruxelles. - Situation de la bataille. - Inaction du maréchal Grouchy. - Sa marche sur Wayres. -Arrivée de Bulow à Saint-Lambert, - Combat de Planchenoit, - Charge de la cavalerie française contre les Anglais. - Assaut de la garde. -Arrivée de Blücher. - Abattement de Napoléon. - Déroute de l'armée française. - Conclusion.

Î.

Napoléon ne voulut pas laisser retomber l'enthousiasme que sa présence répandait toujours dans ses camps. Son apparition signifiait de tout temps pour eux une bataille

1V.

et une victoire. Il apportait de Paris à ses soldats un de ces ordres du jour qu'il dictait d'avance à ses chefs d'étatmajor, et qui étaient son dialogue avec ses armées. Nul ne savait mieux la langue de ces harangues écrites qui donnent le mot d'ordre aux grands rassemblements disciplinés. Son nom d'ailleurs leur imprimait l'avenir. Il faisait aussi coïncider, avec un soin superstitieux, le jour de son arrivée à l'armée, et des combats qu'il voulait livrer, avec un de ces anniversaires de ces grandes batailles qui étaient l'Iliade de ses camps, comme s'il eût voulu sommer aussi la fortune d'être fidèle à elle-même, en lui donnant une victoire de plus le jour où elle l'avait fait déjà vainqueur.

« Soldats! disaient ces ordres du jour, c'est aujourd'hui » l'anniversaire de Marengo et de Friedland, qui décida » deux fois du destin de l'Europe; alors, comme après » Austerlitz, après Wagram, nous fûmes généreux! » nous crûmes aux protestations et aux serments des » princes que nous laissions sur le trône; aujourd'hui » cependant, coalisés entre eux, ils en veulent à l'indé- » pendance et aux droits les plus sacrés de la France; ils » ont commencé la plus injuste des agressions; mar- » chons donc à leur rencontre! Eux et nous, ne sommes- » nous pas les mêmes hommes?

» Soldats! à Iéna, contre ces mêmes Prussiens, aujour-» d'hui si arrogants, vous étiez un contre trois! à Mont-» mirail un contre six!

» Les Saxons, les Belges, les Hanovriens, les soldats » de la confédération du Rhin gémissent d'être obligés » de prêter leurs bras à la cause des princes ennemis de la » justice et des droits de tous les peuples; ils savent que » cette coalition est insatiable; après avoir dévoré douze » millions de Polonais, douze millions d'Italiens, un » million de Saxons, six millions de Belges, elle devra » dévorer ces États de second ordre de l'Allemagne.

» Les insensés!... Un moment de prospérité les aveu-» gle, l'oppression et l'humiliation du peuple français » sont hors de leur pouvoir. S'ils entrent en France, ils » y trouveront leur tombeau!

» Soldats! nous avons des marches forcées à faire, des » batailles à livrer, des périls à courir; mais avec la con-» stance, la victoire sera à nous; les droits, l'honneur et » le bonheur de la patrie seront reconquis.

» Pour tout Français qui a du cœur, le moment est » arrivé de vaincre ou de périr!»

## II.

L'armée répéta avec un intrépide enthousiasme ces paroles. Plus elle se sentait isolée en France, plus elle se sentait fière de combattre seule pour la patrie qu'elle voulait venger, pour l'empereur qu'elle avait couronné malgré la France. Elle brûlait de racheter sa faute par la victoire. Elle aurait défié la coalition entière devant elle. Vieux et jeunes soldats n'avaient qu'une âme. Ce n'était plus le courage de l'espérance que Napoléon avait soufflé à ces premières bandes en Italie, en Égypte, en Allemagne, c'était le courage moins bruyant, mais plus résolu du désespoir. Les généraux et les officiers calculaient seuls le nombre des ennemis qu'ils allaient avoir

à combattre, les soldats ne comptaient pas. Ils avaient oublié 1812, 1813, 1814; le nom de l'empereur effaçait pour eux tous les souvenirs. Ils croyaient que l'exil lui avait rendu l'invincibilité. Ce n'était plus à leurs yeux l'homme de Moscou, de Leipsick, de Fontainebleau, c'était l'homme de Marengo et d'Austerlitz; ils étaient sûrs d'insérer un nom immortel de plus dans ce catalogue des journées de l'Empire.

Mais les plus grands de ses lieutenants accoutumés manquaient à Napoléon. Presque tous ses corps d'armée étaient commandés par des généraux braves, illustres, mais de seconde ligne. Les noms des chefs ne fascinaient plus l'imagination des troupes. Le maréchal Soult, il est vrai, était avec l'empereur, mais son nom inspirait autant de défiance que de respect aux officiers supérieurs de l'armée; la Restauration l'avait altéré. Il n'y avait plus de maréchaux à la tête des corps, à l'exception de Grouchy, jeune de grade. Napoléon le sentit bien. Il appela Ney, retiré et mécontent dans sa terre des Coudreaux, et Mortier.

Il donna à Mortier le commandement des vingt mille hommes de sa garde impériale. Les autres maréchaux étaient vieillis, désaffectionnés ou usés par la guerre. L'empereur ne leur pardonnait pas l'amortissement de leur ardeur dans les dernières années. « Ils n'en veulent » plus, s'écriait-il, il leur faut maintenant des hôtels » somptueux, des lits de duvet au lieu de la paille de nos » bivouacs; il faut les remplacer par de plus jeunes que » je n'aie pas encore enrichis. » Il oubliait qu'on ne refait pas une époque. La première génération de la guerre sortie de la révolution était fauchée.

Ney et Mortier arrivèrent en même temps que lui au quartier général : Mortier, intrépide et froid comme le devoir; Ney, combattu entre son ardeur et ses repentirs, toujours le premier soldat de l'armée française, mais plus propre désormais par l'inquiétude de son cœur à se précipiter dans la mort qu'à assurer la victoire.

Les deux armées ennemies que Napoléon avait devant lui étaient, comme nous l'avons vu plus haut, à gauche, l'armée de lord Wellington, forte de cent mille hommes, commandée sous lui par le prince d'Orange, lord Hill, lord Uxbridge.

L'armée prussienne de Blücher, d'environ cent trente mille hommes, sous les généraux Ziethen, Pirch, Thielman et Bulow.

Ces deux armées, réunissant ainsi deux cent trente mille hommes contre cent vingt mille, n'étaient nullement prêtes au combat le 14 juin. Elles avaient, entre elles deux, une distance de plusieurs lieues. Elles attendaient avec une certaine négligence que les autres armées de la coalition et la réserve russe sussent en ligne, et que l'entrée des Autrichiens de Schwartzenberg en France leur donnât le signal d'avancer. Elles ne soupconnaient pas les projets de l'empereur, elles ignoraient son départ de Paris et sa présence à Avesnes. Rien ne remuait devant elles dans les cantonnements français; elles croyaient avoir des jours nombreux à compter avant d'agir. Elles n'étaient concentrées, ni pour la marche, ni pour le combat. Cette ignorance profonde où étaient les deux armées prussienne et anglaise, deux jours avant la bataille, atteste que le secret des plans de l'empereur et de son cabinet n'avait pas transpiré, et que Fouché, qui

se préparait en cas de revers à livrer l'homme dans Napoléon, ne livrait pas du moins en lui le général et le sang des soldats de la France. C'est la vérité.

### III.

Napoléon, qui avait tout conçu à Paris, se confirma dans la justesse de ses conceptions militaires en se rapprochant du champ de bataille. La négligence et la dissémination des corps d'armée de Wellington, qui avaient besoin de deux ou trois jours pour se concentrer sur sa gauche, donnait à l'empereur le temps strictement nécessaire pour aborder, combattre et refouler l'armée de Blücher avant que l'armée anglaise fût à portée du premier combat. Le caractère impétueux, téméraire et l'aventureuse intrépidité de Blücher, qualités précieuses dans un général d'avant-garde, funestes dans un général manœuvrier, servaient dans cette circonstance l'empereur. Il pressentait, d'après ce caractère de Blücher, que l'armée prussienne, emportée par la fougue de son chef, manquerait de prudence, ne se replierait pas sans combattre, sur Wellington, et qu'elle accepterait seule une bataille, à force égale ou même inférieure, plutôt que de paraître hésiter et temporiser devant les Français. Le génie lent, sûr et temporisateur de Wellington, au contraire, le rassurait du côté des Anglais. L'empereur était certain par les renseignements de ses espions en Belgique, que ce général ne s'aventurerait pas au secours de Blücher avant d'avoir rassemblé, concentré et disposé tous ses corps épars. Il lui fallait plus de quarante-huit heures pour

cette concentration, plus de deux marches pour traverser obliquement les seize lieues qui séparaient Bruxelles du quartier général de Blücher.

C'était le temps de deux victoires et d'une campagne pour le génie improvisateur de Napoléon. La fortune lui livrait dès le premier jour la manœuvre qu'il affectionnait par-dessus toutes les autres et qu'il avait employée dans toutes ses guerres, l'irruption soudaine avec ses forces réunies au centre de l'armée ennemie, comme pour la séparer en deux tronçons, et l'écraser de ses deux bras pendant qu'elle ne lui résiste qu'avec un seul. Mais ce coup d'audace désespérée, qui lui réussissait presque toujours, exigeait des troupes aguerries, solides, imperturbables comme lui-même sous un double feu. Il les avait, cette fois, dans cette grande armée toute d'élite et dont chaque bataillon avait une âme égale aux extrémités de cette suprême lutte; il n'hésita donc pas un jour.

## IV.

Le 13 juin, une heure après son arrivée à Avesnes, les officiers d'état-major coururent et distribuèrent aux différents chefs de corps de la grande armée, l'ordre de s'ébranler et de se porter sur les différentes positions de l'extrême frontière et d'y camper. C'était le prélude du mouvement; l'empereur lui-même, se rapprochant du centre de sa ligne, transporta le soir du 14 son quartier général à Beaumont. Il donna de là, dans la nuit, l'ordre général de mouvement à chaque corps et à chaque division de l'armée. L'heure, la direction et le but de chacun

de ces mouvements avaient été calculés sur la carte des distances au compas, et aux difficultés ou aux facilités de la route; en sorte que chaque corps, selon l'espace plus ou moins long qu'il avait à franchir, partît du bivouac, à des heures différentes, pour appuyer toujours les corps de droite et de gauche et pour arriver au même moment à la même hauteur de route. Vaste ligne de bataille en marche, prête à combattre à chaque pas qu'elle hasardait sur le sol ennemi.

Le général Gérard, en vertu de cet ordre de mouvement, devait partir le premier des environs de Philippeville et converger vers Charleroi. Une éclatante défection signala le premier pas de ce corps d'armée en avant. Le général Bourmont commandait une des divisions de Gérard. Nous avons vu les hésitations de cet ancien chef vendéen au moment où le maréchal Ney, dont il était le second, flottait lui-même à Lons-le-Saulnier entre son devoir et sa faiblesse. Bourmont ne l'avait pas détourné avec assez de vertu de ce funeste affaissement de son honneur. Cependant il avait quitté le maréchal pendant sa marche sur Paris, rougissant de marcher ainsi contre la cause de ses premières armes. Mais, après l'entrée de Bonaparte à Paris, Bourmont, un moment indécis, avait sollicité de nouveau un commandement dans la grande armée. Napoléon, qui se défiait de lui, non comme soldat, mais comme royaliste, avait résisté. Les instances du maréchal Ney et les assurances de Gérard, qui avaient répondu de lui à l'empereur, avaient surmonté ces pressentiments de Napoléon.

Bourmont avait reçu le commandement de la troisième division de Gérard. Sans doute il était trop brave pour avoir prémédité dans ce commandement la pensée d'une trahison, mais son indécision l'avait jeté, comme elle avait jeté Ney deux mois auparavant, dans une de ces situations ambiguës plus fortes que les caractères faibles, où le cœur est d'un côté, l'honneur de l'autre, et où l'homme manque aux deux à la fois et à lui-même, faute d'avoir tranché avec énergie sa couleur et sa situation. Le repentir de son engagement dans la cause de l'empereur saisit Bourmont à la vue de son ancien drapeau mêlé aux drapeaux de la coalition. Il frémit d'être confondu par le roi qu'il avait servi et par ses anciens compagnons de guerre vendéens avec les généraux de Napoléon qui leur disputaient le sol et le trône. Il ne voulait pas trahir, il déserta; mais il déserta à l'ennemi, en face de l'ennemi.

Une telle défection, sans avoir l'intention de trahir, trahissait en effet, car elle semait l'incertitude et le soupçon dans l'armée que Bourmont abandonnait au moment de combattre. Elle faisait voir à chaque soldat un traître dans son général, à chaque général un traître dans son compagnon d'armes, elle ébranlait tout dans le camp français, elle encourageait tout dans le camp ennemi, elle sonnait l'alarme ou la défiance dans tous les cœurs.

Suivi de l'adjudant commandant Clouet, officier d'un royalisme avoué, qui n'avait ni les engagements personnels, ni les responsabilités de commandement de Bourmont, du chef d'escadron Villoutreys, officier blessé par l'empereur, et de ses trois aides de camp; Bourmont, accompagné, comme Dumouriez, d'une escorte de cavaliers, sortit de son camp au lever du jour comme pour reconnaître l'ennemi. Parvenu à une certaine distance de

ses colonnes, il congédia son escorte, il remit au sousofficier qui la commandait des lettres pour le général Gérard, et, s'élançant au galop vers les avant-postes prussiens avec ses officiers, il disparut, aux yeux de son escorte étonnée, derrière le rideau de la cavalerie prussienne. En quelques heures, Bourmont rejoignit le général Blücher, contre lequel il manœuvrait le matin.

On ignore s'il lui communiqua l'ordre de marche de l'empereur dont il avait connaissance comme commandant d'une division française, mais sa présence seule avertissait assez Blücher du mouvement de Gérard sur Charleroi. Elle prévenait les Prussiens contre toute surprise par le quatrième corps, elle leur disait par ce mouvement partiel le mouvement général auquel il devait correspondre, elle livrait quelques heures plus tôt la pensée de l'empereur à l'ennemi.

Blücher accueillit Bourmont. Ce transfuge courut se présenter à Gand, il y fut reçu par les royalistes de la cour de Louis XVIII avec ombrage et froideur; les uns trouvant qu'il arrivait trop tôt pour son honneur, les autres trop tard pour sa fidélité. Il y languit dans un isolement, première peine des actes qui ne s'expliquent pas d'eux-mêmes. Il reconquit depuis la faveur des Bourbons, la direction de l'armée, la victoire même à l'expédition d'Afrique, l'excuse, la gloire, la grandeur, jamais l'estime. Son nom reste indécis devant l'histoire entre une défaillance et une défection.

V.

Gérard, consterné en apprenant la désertion de Bourmont, courut haranguer ses troupes ébranlées, et envoya avertir l'empereur d'un événement qui pouvait déconcerter ses plans en les dévoilant. L'empereur, en effet, ordonna à Gérard de suspendre son mouvement direct sur Charleroi et de se détourner pour tromper Blücher. Cette première nuit fut tourmentée dans le camp de l'empereur par le soupçon qui sème la panique dans l'imagination des troupes.

La journée du lendemain 15, effaça néanmoins ces mauvais pressentiments de l'armée; elle passa victorieusement la Sambre par toutes ses colonnes, sous le feu des avant-postes prussiens partout refoulés, et s'élança au delà de Charleroi, emportée sur les collines de la Sambre qui servent d'étages au plateau de Fleurus. L'empereur y entra avec la garde à onze heures. Reille et d'Erlon, à la tête des deux autres corps, le précédaient.

Le maréchal Ney, arrivé de Paris au même moment que l'empereur à Charleroi, reçut le commandement général de ces deux derniers corps formant environ quarante mille hommes, avec l'ordre d'escalader ces hauteurs, de refouler vigoureusement Ziethen, de les disputer sur le noyau de l'armée prussienne, et d'aller s'emparer immédiatement de la position dite des Quatre-Bras, pour y observer Wellington pendant que l'empereur combattrait, avec la masse de la grande armée, l'armée de Blücher.

« Connaissez-vous bien cette position? dit l'empereur

» à son lieutenant. — Oui, sire, affirma le maréchal; » c'est là que j'ai fait mes premières guerres, il y a vingt » ans. Les Quatre-Bras sont la clef de tout sur ce vaste » champ de manœuvre. — Eh bien, concentrez-y vos » quarante mille hommes de Reille et de d'Erlon, forti- » fiez-y votre armée par des travaux de défense, pressez- » les, pour qu'à minuit cette position occupée et inexpu- » gnable me réponde des Anglais. — Fiez-vous à moi, » répondit Ney, dans deux heures je serai aux Quatre- » Bras avec mes quarante mille hommes, si les Anglais » ne m'y ont pas devancé. » Le maréchal, retrouvant toute son ardeur dans l'action, quitta l'empereur pour exécuter ces ordres.

## VI.

A peine Ney l'avait-il quitté, que l'empereur lui-même, inquiet de l'immobilité de son avant-garde sur les rampes de Fleurus, sortit à cheval de Charleroi, suivi d'une partie de la garde impériale, pour décider la retraite trop lente de Ziethen, qui retardait son mouvement sur Blücher. Arrivé aux plateaux, il ordonne au général Lecourt de prendre les escadrons de service qui l'escortaient et de balayer Ziethen. Lecourt obéit, lance ses escadrons, disperse les dix mille Prussiens, mais tombe mort dans sa victoire.

L'empereur le regretta, et revint à pas lents à Charleroi presser de nouveau ses dernières colonnes ralenties par le passage escarpé de la Sambre Le jour touchait à sa fin. Gérard, retardé par le contre-ordre qu'avait nécessité la défection de Bourmont, arrivait à peine au delà de la Sambre, et y prenait la position indiquée. Napcléon, avant d'engager plus avant la grande armée sur les collines et sur les plateaux de Fleurus, attendait paisiblement que le maréchal Ney lui envoyât la nouvelle de l'occupation des Quatre-Bras.

## VII.

Ce maréchal, bien qu'il n'eût pas encore atteint les Ouatre-Bras disputés à son avant-garde par un seul bataillon belge du prince Bernard de Saxe-Weimar, se croyait si sûr d'y arriver le lendemain, qu'il écrivit à l'empereur qu'il y était en effet arrivé. Arrêté un moment en surprise par le bruit du canon de l'empereur entendu vers Fleurus, Ney avait arrêté ses colonnes pour les tenir à la portée de l'empereur, en cas de nécessité. Quand le canon s'était tu, il avait repris son mouvement; mais la nuit était arrivée, les troupes étaient lasses de deux jours de marche. Ney, se croyant certain d'occuper sans résistance les Quatre-Bras le lendemain aussi bien que la veille, avait devancé l'événement en faisant dire à l'empereur qu'il y était. On verra plus tard combien cette inexactitude involontaire de Ney, et ces retards dans l'exécution littérale de ses ordres eurent de fatales conséquences sur les opérations des jours suivants.

L'empereur employa la nuit à Charleroi à introduire dans les relations de son état-major avec ses différents corps d'armée, une innovation qui semblait devoir donner plus d'unité à ses mouvements, mais qui enlevait quelque chose à la rapidité de la communication des ordres sur le champ de bataille. Il divisa toute la grande armée en trois masses, aile droite, aile gauche et centre, comme une armée en action; l'aile gauche de quarante mille hommes sous le maréchal Ney, ayant sous lui Reille, d'Erlon pour l'infanterie, Kellermann et Lefèvre Desnouettes pour la cavalerie. L'aile droite sous le maréchal Grouchy, secondé par Vandamme et Gérard pour l'infanterie, Excelmans, Pajol, Milhaud pour la cavalerie; enfin le centre, commandé par l'empereur lui-même, avec Lobau, commandant d'infanterie, et vingt mille hommes environ de sa garde impériale. Chacune de ces armées comptait à peu près quarante mille combattants.

Cette mesure, qui paraissait naturelle et simple à l'ouverture d'une campagne où chaque jour serait une action, relâcha les liens directs qui avaient resserré jusque-là les rapports entre la tente de l'empereur et les divisions secondaires de son armée. Elle mécontenta les généraux de ces divisions, en les subordonnant à des maréchaux dont ils se sentaient les égaux et en leur enlevant quelque chose de leur responsabilité et de leur gloire.

Le 16, à dix heures du matin seulement, il sortit de Charleroi, après avoir envoyé l'ordre au maréchal Grouchy, commandant son aile droite, de marcher sur la position de Sombref, et de s'y établir avec Vandamme et Gérard, ses lieutenants. Informé en même temps du retard que Ney avait apporté la veille à occuper les Quatre-Bras, il lui écrivit pour lui réitérer l'ordre de s'emparer de cette position au plus vite, et de lancer de là des avant-gardes sur la route de Bruxelles pour observer les mouvements de Wellington; enfin de couvrir l'espace entre les Quatre-

Bras et Sombref, point où il dirigeait Grouchy, et où il allait se concentrer lui-même à la fin du jour.

Non content cependant de ces ordres, communiqués par son major général Soult, l'empereur dicta à M. de Flahaut, un de ses plus intimes et de ses plus braves aides de camp, une instruction plus détaillée et plus confidentielle pour le maréchal Ney. Cette instruction lui dévoilait la pensée de le faire avancer avec ses quarante mille hommes sur Bruxelles, aussitôt que lui-même il aurait battu ou écarté les Prussiens jusqu'à Gembloux.

« Bruxelles, lui disait-il, sera le gage de la campagne, » cette capitale occupée déconcertera Wellington et les » Prussiens à la fois, l'armée anglaise flottera séparée de » Mons et d'Ostende. Préparez-vous, au premier mot que » vous recevrez de moi, à y lancer vos huit divisions se- » lon le parti que j'aurai pris demain, peut-être ce soir, » peut-être dans trois heures. » Ce parti dépendait, dans sa pensée, du plus ou moins de solidité qu'il allait trouver dans les bataillons de Blücher.

M. de Flahaut partit. A peine était-il en route, que le maréchal Soult écrivit de nouveau à Ney par un autre officier, pour lui dire que Blücher était à Namur, que ses dispositions faisaient craindre qu'il ne portât ses masses sur les Quatre-Bras, et pour donner au maréchal la division de Kellermann comme renfort, dans le cas où il aurait à résister à ces masses. On sent dans ces ordres le tâtonnement d'une armée qui s'avance dans les ténèbres. Mais ni les craintes de Soult sur la présence des Prussiens aux Quatre-Bras, ni les espérances de l'empereur portées à Ney par Flahaut, n'étaient fondées. Blücher, par sa rapidité et sa résolution, avait tout trompé. Parti

de Namur la veille, il avait pressenti l'empereur, concentré quatre-vingt mille hommes sur Sombref, point de jonction, entrevu par lui, de Grouchy et de Napoléon.

L'empereur, en entrant à deux heures à Fleurus où ses avant-postes l'attendaient, fut consterné de se voir devancé à Sombref par l'armée prussienne tout entière, qu'il n'attendait que deux jours plus tard. Il descendit de cheval, franchit ses vedettes et ses postes, monta au sommet de la tour voilée d'un moulin à vent qui dominait la plaine nue de Fleurus, et contempla lui seul les innombrables baïonnettes dont cette plaine était couverte à peu de distance de lui.

Tous ses plans de la veille et du jour étaient trompés par cette concentration et par cette présence inattendue de Blücher, qui interceptait la route de Sombref où il avait cru le devancer. D'un autre côté, la bataille isolée contre les Prussiens qu'il venait chercher s'offrait ainsi d'elle-même. Il accepta à la fois la contradiction de la fortune et la faveur qu'elle lui offrait en échange. Il changea son plan et modifia instantanément tous ses ordres. Vandamme et Gérard furent rappelés de la direction sur Sombref et se retournèrent sur Fleurus. Ney reçut ordre d'attaquer tout ce qui se trouverait autour de lui aux Quatre-Bras, et de se replier ensuite sur l'empereur, pour peser du poids de ses quarante mille hommes sur l'armée de Blücher. « Vous la prendrez ainsi par derrière; cette » armée est perdue, si vous agissez vigoureusement. Le » sort de la France est dans vos mains, ainsi dirigez-vous » sur Bry.»

Bry était un village à gauche de Fleurus. Un officier volontaire, aventureux et intrépide, le marquis de Forbin-Janson, qui avait entretenu seul la guerre en Bourgogne en 1814, avec un corps-franc levé à ses frais, fut chargé par l'empereur lui-même de ce billet. « Dans trois heures, » dit-il en recommandant à M. de Forbin la célérité, « le sort de la guerre peut être décidé; tout dépend » de la promptitude et de l'énergie du maréchal Ney. »

Il avait, en y comprenant la cavalerie de Kellermann que Soult lui avait prêtée, près de cinquante mille combattants sous la main.

### VIII.

Cependant la journée s'avançait sans que l'empereur, qui voulait donner à Nev le temps de recevoir et d'exécuter ses ordres, donnât à son armée impatiente le signal du combat. Cent mille Prussiens de l'armée de Blücher étaient devant lui, le centre en avant de Bry, les deux ailes dans le village de Saint-Amand et de Ligny, un vaste plateau presque nu entre les deux fronts. Les Francais, massés en face et en avant de Fleurus, ne comptaient que soixante mille combattants, mais c'était la garde impériale et le nerf de l'armée sous les yeux de l'empereur lui-même. La confiance décuplait leur force et leur ardeur. Une armée dans une telle disposition ne se compte pas par les bras, mais par les cœurs. Elle est ce qu'elle croit être; la nôtre se sentait invincible. Elle dévorait de l'œil l'espace entre Fleurus et Saint-Amand. L'empereur, calculant le temps nécessaire à Ney pour se rapprocher de lui, au bruit de son canon, donna enfin à Vandamme et à Gérard l'ordre d'enlever Saint-Amand

Ce long village, en pente douce inclinée du côté de Fleurus, couvert d'avenues, de haies et de vergers, de mares, de clôtures, de ravins encaissant de petits cours d'eau, cachait les Prussiens à nos camps, et offrait autant de fortifications naturelles qu'il y avait de hameaux, de fermes et de maisons détachées les unes des autres.

Vandamme, sans être arrêté par l'artillerie prussienne, dont les batteries fumantes sous ces massifs d'ombrages labouraient la plaine, s'avanca à la tête de sa division d'infanterie et arriva jusqu'aux premiers arbres qui lui dérobaient l'ennemi; puis, s'élancant aux cris de Vive l'empereur! à l'assaut de ces étages successifs crénelés de batteries et de baïonnettes, recut le feu des Prussiens dans ses rangs décimés, sans ralentir d'un pas sa marche, disparut aux regards de l'armée française sous ce nuage d'arbres et de fumée, enleva, une à une, toutes ces redoutes du village, engagea jusque dans les maisons changées en champ de bataille les Prussiens, franchit le sommet du plateau en les refoulant à l'arme blanche, les précipita dans le ravin qui se creusait de l'autre côté de Saint-Amand; il s'élevait déjà, au delà du village, sur le plateau de Bry, lorsque Blücher, voyant de loin son aile droite ainsi percée, lança de nouveaux bataillons sur Vandamme, les guida, les anima lui-même de son courage, et rejetant l'infanterie de Vandamme dans le ravin, la forca de remonter sur le versant de Saint-Amand et de se contenter d'occuper contre l'armée prussienne cette forteresse naturelle d'où elle venait de les précipiter.

### IX.

Pendant que Vandamme engageait ainsi la bataille sur la gauche, l'empereur, contemplant par la lucarne du moulin les progrès de son aile gauche, faisait appeler le général Gérard, à peine arrivé en ligne avec les douze mille hommes qu'il commandait. Il lui reprocha avec une douce raillerie la confiance trompée qu'il avait eue, malgré lui et malgré Davoust, dans la fidélité de Bourmont, dont Gérard et Ney avaient répondu si témérairement. Puis, le prenant par une main et lui montrant de l'autre la tour de l'église de Ligny au sommet de la plaine sur la droite : « Général de mon quatrième corps, » lui dit-il en souriant, vous voyez ce clocher au delà de » ce ravin dont les glacis sont couverts par la gauche de » Blücher! voilà votre direction; allez, et enlevez ces » positions à l'ennemi. » Gérard remonte à cheval au pied de la tour du moulin, galope vers sa division, et traversant, au son de ses musiques militaires, la plaine qui sépare les deux armées, s'élance comme Vandamme à l'assaut de Ligny.

Un profond ravin en avant des maisons hérissées de batteries et de bataillons défendait les abords de Ligny, jugés inexpugnables. Gérard le franchit en le comblant de ses morts et de ceux de l'ennemi. Ses obus et ceux des Prussiens allument les fermes et les premières maisons qui tracent la large avenue du village; on se combat à travers les flammes qui séparent de rue en rue les combattants. Des charges successives livrent et reprennent quatre fois le village, tantôt aux

Prussiens, tantôt aux Français. Gérard, qui sent sur lui le regard impatient de l'empereur, ramène lui-même ses bataillons au feu. Entouré dans une de ces charges d'un escadron de lanciers prussiens, son cheval, embarrassant ses pieds dans le chaume d'un champ de blé, tombe et roule dans un fossé. Son escorte et ses officiers relèvent leur général tout en combattant pour le couvrir contre les lances de l'ennemi. Son aide de camp Lafontaine tue deux cavaliers acharnés sur ce groupe d'officiers; son sabre se brise, il combat encore avec le tronçon. Le général Saint-Remy, frappé de deux coups de lance, tombe à côté de Gérard. L'aide de camp Duperron se sacrifie pour sauver Gérard; il lui donne son propre cheval et s'efforce de le dégager du poids du sien qui l'écrase au fond du fossé.

Vains efforts! Gérard allait être pris ou tué au milieu de cette poignée d'officiers luttant en désespérés pour sa défense, quand le fils du maréchal Grouchy, qui commandait un régiment de chasseurs sous Gérard, aperçoit cette mêlée, accourt à toute bride, enfonce et disperse les Prussiens et sauve son général. Ligny en feu est enfin emporté par les Français. L'acharnement des combattants l'avait changé en un monceau de cendres et de cadavres. Blücher lui-même, en se retirant, reconnaissait que, dans ses longues guerres, il n'avait jamais vu la victoire disputée et conquise avec un si courageux acharnement. Quatre cents pièces de canon se répondant d'une ligne à l'autre à travers la plaine, couvraient de boulets, de terre, de tronçons d'armes et de pans de murailles, le ravin par-dessus la tête des combattants.

Il était cinq heures; les réserves de Vandamme étaient engagées du côté de Ligny, c'était le moment de les secourir et de décider la journée. L'empereur, qui avait sous sa main vingt mille hommes de sa garde jusque-là immobile, l'ébranle enfin pour peser sur le centre de l'ennemi. Tout à coup il l'arrête à moitié de la route par un contre-ordre dont les soldats ne comprennent pas le sens. Lui-même semble hésiter en le donnant.

Au moment où il allait engager ainsi ses dernières troupes, il apprend par des aides de camp de Vandamme que ce général a aperçu à travers la fumée du haut du clocher de Saint-Amand un corps d'environ trente mille hommes qui s'avance sur sa gauche dans la direction de Bry. Vandamme a cru d'abord que cette armée est une aile de celle de Ney accourant pour prendre en flanc et en queue l'ennemi, selon le plan connu de l'empereur; mais bientôt il a vu cette armée inexplicable changer la route qui la rapprochait de lui, s'arrêter comme indécise dans un tâtonnement sans but, rebrousser chemin et disparaître enfin sous un mamelon, à l'horizon de la plaine. Il communique ces renseignements à l'empereur. L'empereur lui-même reste incertain et confondu d'étonnement. Il attend deux heures que le destin s'explique. Si c'est une aile de Ney, il faut l'attendre; si c'est une colonne anglaise échappée à la surveillance de ce maréchal, il faut réserver contre elle son centre et sa garde.

Il attend inutilement; rien ne reparaît. Il n'a plus que quelques instants de jour. Il faut se déclarer vaincu ou achever la victoire; le lendemain doublerait les forces des Prussiens, dont le canon a sans doute averti Wellington. Il remonte à cheval et fait franchir la plaine de Fleurus à ses vingt mille combattants. A la hauteur de la ligne des Prussiens, il les divise en trois colonnes, l'une au centre où il reste, les deux autres obliquement dirigées, l'une sur Vandamme avec les cuirassiers, les grenadiers à cheval et les dragons de sa garde pour balayer le plateau de Bry, l'aile droite de Blücher, l'autre sur Gérard à Ligny

### X.

Ces troupes, irritées par la longue immobilité qui leur a été imposée, s'élancent sur ces deux hauteurs pour soutenir, entraîner, venger leurs ailes. Le général Girard, jeune officier de prédilection de l'empereur, anime ses colonnes de son âme, gravit le glacis du ravin, derrière Saint-Amand, d'où Vandamme est redescendu le matin, charge les masses prussiennes qui couvrent Bry, les enfonce, les disperse, les foudroie dans tous les sens, et tombe victorieux frappé de deux balles dans la poitrine. Ses colonnes franchissent son corps par l'impulsion qu'il leur a donnée.

Blücher lui-même, toujours plus soldat que général, voit sa droite ébranlée et décimée; il groupe à la hâte quelques escadrons de sa cavalerie de réserve, et fond sur les cuirassiers et sur les dragons de la garde. Son cheval, atteint d'une balle dans le flanc, tombe et roule sur son cavalier dans un champ de blé. Les escadrons français, revenant au galop sur les Prussiens, le confondent, dans le nuage de fumée de ces charges, avec les cadavres d'hommes et de chevaux qui jonchent le sol. Ils passent et repassent deux fois à côté du général ennemi engagé

sous son cheval abattu, sans le connaître; une dernière charge des dragons prussiens le délivre. Il s'élance sur le cheval d'un de ses dragons et rejoint sa réserve, deux fois prisonnier et deux fois délivré par sa fortune.

Ligny était emporté sur son autre flanc; Bry le débordait sur sa droite. L'armée française, victorieuse partout sur ses ailes, s'avançait en convergeant sur son centre. Blücher avait perdu toute la ligne de ses positions fortifiées; vingt mille morts de son armée couvraient les rampes et la plaine de Fleurus. La nuit tombait. Il était coupé de Wellington aux Quatre-Bras par les quarante mille hommes de Ney. Il ordonne partout la retraite et disparaît dans les ténèbres. Il s'arrête à deux lieues de Ligny au village de Gembloux, où il rencontre l'armée de Bulow son collègue, qui arrivait de Liége et qui le couvrit pendant la nuit.

L'empereur, vainqueur, mais sans autre fruit de sa victoire que le champ de bataille et la gloire d'un premier succès, couche à Ligny au milieu de son armée. L'absence de Ney, la crainte d'aventurer la grande armée contre Blücher et le corps d'armée mystérieux que Vandamme lui avait signalé dans la soirée, l'empêchèrent de poursuivre et de faire un seul prisonnier. Mais le bruit exagéré quoique légitime de la défaite de l'armée prussienne était pour lui en France et en Europe une dépouille qui valait plus que dix milliers de prisonniers. Il avait reconquis son nom. Cette bataille s'appelle la bataille de Ligny.

## XI.

Napoléon n'apprit que le lendemain les causes de l'inaction de Ney, dont la coopération devait achever et utiliser sa victoire, et le mystère de ce corps d'armée entrevu à distance, dont la présence avait tour à tour exalté et abattu ses résolutions pendant le combat. Dans un autre temps, il les aurait peut-être accusées et punies; mais dans ses ménagements actuels avec ses généraux, il se borna à les déplorer et à se taire.

Le maréchal Ney, arrivé comme on l'a vu inopinément à Avesnes, en même temps que l'empereur, sans état-major à lui, sans officiers de confiance, sans aides de camp, sans équipages, sans chevaux, avait reçu le commandement inattendu de corps nombreux, dont il connaissait à peine les positions, dans un pays qui s'était effacé de son souvenir depuis vingt ans. Il ne connaissait pas davantage les officiers généraux qui commandaient ces différents corps. Il lui fallait quelques jours pour étudier les lieux, les troupes, les caractères. Cette ignorance des choses et des hommes enlevait à son coup d'œil quelque chose de sa rapidité et de sa sûreté; il n'avait pas encore son armée dans la main. Peut-être aussi le poids de sa fausse situation vis-à-vis de l'empereur et de ses collègues, depuis sa double faute à Fontainebleau et à Lons-le-Saulnier, pesait-elle sur son esprit. Il devait craindre plus qu'un autre le moindre revers; la calomnie aurait montré à l'empereur et à l'armée l'indice d'une trahison. Il devait être prudent jusqu'au scrupule, quand

son caractère était la témérité et l'audace. Un homme, quelque grand qu'il soit, n'est grand que par sa nature; quand sa nature est neutralisée par les circonstances, il n'est plus lui. Tel était le maréchal Ney depuis son malheur. Sa conduite avant et pendant la bataille de Ligny se ressentit de cet affaiblissement. S'il avait pris sur lui aux Quatre-Bras la moitié autant de prévoyance et de constance qu'à la retraite de la Bérésina, il n'y aurait peut-être pas eu de Waterloo. Ligny eût commencé et fini une des plus décisives campagnes de l'empereur.

On a vu que Nev, en approchant le 14 des Quatre-Bras, avait écrit à l'empereur qu'il y était avant d'y toucher; il avait bivouaqué à deux lieues de la Gosselies. Pendant cette nuit, imprudemment perdue, dix mille Hollandais et Belges du prince d'Orange s'avancaient à l'ombre de la forêt de Nivelles, autrement appelée le Bois-de-Bossu, qui couvrait alors leur position aux Quatre-Bras; ils y prévinrent les Français. Le lendemain, le maréchal fit attaquer, au lever du jour, les abords de cette position, confluent de quatre grandes chaussées qui pouvaient distribuer dans quatre directions les armées et leurs convois. La brigade commandée par le général Foy, déjà illustre à la guerre, bientôt plus illustre à la tribune, aborda avec résolution ces hauteurs; mais à mesure que les colonnes de Ney grossissaient et s'acharnaient à l'attaque, la résistance, inexplicable au maréchal, d'un ennemi qui ne comptait la veille que quinze cents hommes, puis huit mille le matin, devenait plus formidable. Ney lui-même engagea successivement la moitié de son armée, c'est-à-dire environ vingt-cinq mille combattants. Toujours repoussés avec une énergie nouvelle,

ces vingt-cinq mille hommes refluaient sur lui. Le maréchal reconnut enfin trop tard qu'il avait perdu les dixhuit heures décisives dans une campagne où les heures créaient des armées à son ennemi surpris, mais inépuisable. Il lui devint évident qu'il ne luttait déjà plus contre un avant-poste, mais contre une armée entière versée sur les Quatre-Bras par les sombres avenues de la forêt de Nivelles.

# XII.

Le duc de Wellington, plus inexcusable de sa négligence que le maréchal Blücher, dont les colonnes n'étaient pas encore en ligne quand l'empereur avait franchi la Sambre, comme nous l'avons vu à Ligny, où Bulow et son corps d'armée ne parvinrent qu'après la bataille, était oisif et insouciant à Bruxelles. Mal instruit des rassemblements et des mouvements de l'empereur jusqu'au dernier moment, plus mal informé de son génie, qui consistait dans l'inattendu et dans la rapidité, le duc de Wellington comptait encore sur des semaines de préparatifs et d'inaction. Il croyait que l'empereur s'imiterait lui-même, en se repliant, comme en 1814, de position en position, dans l'intérieur de la France; qu'il prendrait ses places fortes pour base et pour redoutes de son armée d'opération; qu'il disputerait le passage des fleuves, et que, concentré enfin dans les plaines voisines de Paris, où il serait rejoint par tous ses renforts de l'Est, de l'Ouest et du Centre, il recevrait là, seulement, une de ces batailles suprêmes qui, comme celles de Wagram, de

Dresde ou d'Iéna, décident du sort d'un trône, sous les yeux d'une capitale.

Il écrivait à l'empereur Alexandre des dépêches coniecturales, où il discutait, d'après ces données, le plan de l'invasion combinée de la France par les alliés. En attendant, il laissait ses troupes disséminées en Belgique, pour ménager un pays ami, se reposer en paix dans leurs cantonnements. Lui-même avec son état-major, ses généraux et ses régiments d'élite, préludait à la guerre par les fètes et par les plaisirs à Bruxelles, dont il était avide et dont il ne redoutait pas l'amollissement pour ses officiers.

Homme de guerre tout moderne par caractère, par principes et par les habitudes voluptueuses contractées dans les Indes, en Portugal et en Espagne. Comme Frédéric II ou comme Turenne, il ne tendait pas avant l'heure la discipline et l'esprit de ses compagnons d'armes. Il permettait à ses lieutenants, à ses jeunes officiers et à ses soldats les délassements, les distractions et les voluptés qu'il se permettait à lui-même. Sévère seulement sur la ponctualité et sur l'intrépidité pendant l'action, il laissait, avant et après, se détendre, sans crainte de les énerver, les rigueurs de ses camps. Il croyait que le soldat, exposé à jeter sa vie au hasard, doit anticiper sur la mort toujours prochaine, en jouissant, quand l'heure est sûre, des courts plaisirs du cœur ou des sens dérobés à la fatigue et au danger des camps. Les sévères Anglais lui reprochaient de laisser, avec trop d'indulgence, corrompre, dans ses états-majors, les mœurs de la jeunesse militaire, et de traiter les hommes comme les Hindous font les éléphants qu'ils enivrent pour les rendre plus belliqueux.

#### XIII.

La nuit du 14, où Napoléon franchissait la Sambre, disputait les avant-postes des Prussiens et s'avancait avec cent huit mille hommes sur Ligny et sur les Quatre-Bras, en indiquant déjà à Ney la route de Bruxelles, une fète donnée par la duchesse de Richemond réunissait, dans ses salons retentissants de musique et animés de danse, les princes, les diplomates, les généraux et les officiers de l'armée anglaise. Le duc de Wellington s'entretenait, au bruit des instruments, dans l'embrasure d'une fenêtre, avec le duc de Brunswick, un des généraux de son corps d'armée, lorsqu'un de ses aides de camp s'approcha de lui, et, lui parlant à voix basse, lui donna communication des dépêches qui venaient d'arriver au quartier général. Le duc de Brunswick, d'une famille militaire, à qui chaque campagne semblait, depuis 1772, prophétiser la mort d'un de ses membres sur le champ de bataille, se leva avec un tel sursaut à cette nouvelle inattendue de l'invasion de Napoléon sur la Belgique, qu'il oublia un jeune enfant assoupi sur ses genoux, et qu'il le laissa glisser sur le tapis. Wellington pâlit, en concentrant sa surprise et son imprévoyance dans son âme.

La nouvelle circula en un instant dans la fête : les instruments se turent, les danses se dénouèrent, les femmes s'émurent et tremblèrent pour ceux qu'elles aimaient; les diplomates, les princes se groupèrent pour échanger rapidement leurs premières pensées; les officiers sortirent; Wellington disparut pour envoyer à l'instant

à tous les corps les ordres de direction et de marche qui les concernaient. Il racheta par sa présence d'esprit, par la décision et par la promptitude, la faute qu'il avait commise en oubliant Napoléon, en relâchant les fils de son armée et en n'occupant pas les positions qui couvraient Bruxelles. Une heure après la dépêche reçue, les officiers volaient sur toutes les routes de la Belgique pour appeler ses troupes à lui. Les plus rapprochées couraient aux armes; la cavalerie, l'artillerie, les trains, les convois traversaient, au pas de course, les rues de Bruxelles, pour se porter sur la forêt de Nivelles, et pour arriver aux Quatre-Bras, si la faible brigade du duc de Saxe-Weimar y tenait encore, ou pour les reconquérir s'il les avait perdus.

Les ordres donnés et exécutés, Wellington sort luimême le dernier de Bruxelles, et s'élance au galop, suivi de son nombreux état-major de toute nation, aux avantpostes, pour reconnaître le danger. Les Quatre-Bras n'étaient pas conquis, il respira. Le prince d'Orange, comme nous l'avons vu, l'y avait devancé, et avait placé huit mille Belges et Hollandais en bataille, pour y soutenir le duc de Saxe-Weimar et ses faibles bataillons.

Du sommet du plateau qui s'incline de la lisière de la forêt vers les Quatre-Bras, Wellington, descendu de cheval, distingue à l'aide de sa longue-vue les masses françaises qui semblaient hésiter et se grossir au pied de la position. « J'ai longtemps combattu les armées fran-» çaises en Espagne, dit-il à ses officiers, je connais la » physionomie de leurs colonnes, ceci n'est point une » aile aventurée pour reconnaître une position ou pour » faire une diversion, c'est une armée commandée par

» un maréchal en personne. Ses nombreux officiers d'état» major annoncent un chef important ou l'empereur lui» mème. S'il attaque nous sommes perdus; nos forces
» sont insuffisantes contre de pareilles masses. N'importe,
» il faut tenir et mourir ici jusqu'au dernier homme!
» C'est le nœud de la guerre, c'est la clef de la position! »
Et il affirma sa résolution d'un geste de la main, qui
montrait sur le sol la place de la tombe, ou le piédestal
de la victoire. Le prince d'Orange, ses lieutenants, ses
officiers se pénétrèrent de sa résolution. Son âme les
cloua vivants ou morts sur cette lisière de la forêt, audessus de cette plaine. On verra combien d'entre eux y
tombèrent pour ne pas démentir leur général.

#### XIV.

Remontant à cheval après cette reconnaissance, il lança généraux sur généraux, courriers sur courriers pour presser la marche des corps appelés par lui pendant la nuit. « Il ne s'agit pas, leur répéta-t-il à tous, de s'at» tendre les uns les autres, de marcher par corps, par
» divisions, par régiments même, bataillon par bataillon,
» compagnie par compagnie : les premiers prêts, les plus
» rapprochés, les plus intrépides. Faites non pas mar» cher, mais accourir comme au feu! »

Wellington, en attendant le retour de ses officiers et le résultat de ses ordres, s'assit pensif sur le bord du glacis qui descend de la forêt sur la chaussée de Namur, comptant les minutes, et tremblant que les masses françaises déployées sous ses yeux, ne fissent le mouvement en avant qui eût été notre victoire et sa perte. Ney resta immobile. Deux longues heures s'écoulèrent ainsi. Le général anglais Picton, annoncé à Wellington par le galop d'officiers avant-coureurs, déboucha enfin de la forêt à trois heures. Le duc de Brunswick, à la tête de son corps d'armée auxiliaire, le suivait; le duc de Nassau venait après. A quatre heures, cinquante mille hommes d'élite, infanterie, cavalerie, artillerie, couvraient déjà les Quatre-Bras, défendus la veille par un seul bataillon, le matin par huit mille hommes, que Ney pouvait conquérir au prix d'une marche, et qui devaient coûter, deux jours plus tard, une armée et un empire à la France.

#### XV.

Le maréchal, qui avait atermoyé jusque-là son attaque, parut comprendre l'importance de cette position, au nombre seulement des troupes que les alliés déployaient pour la conserver. Il attaqua avec ses vingtcinq mille hommes, escalada les premières pentes de la forêt, aujourd'hui défrichée, qui s'avançaient au delà des Quatre-Bras dans la plaine. Rien ne résista à l'élan de ses troupes et au sien. En quelques moments les troupes du duc de Nassau furent refoulées sur les hauteurs; les chasseurs et les lanciers français chargèrent et rompirent les régiments du duc de Brunswick. Ce prince tomba lui-même dans une de ces charges, frappé de cette mort des braves dont il avait le pressentiment la veille, en causant avec Wellington.

Kellermann rompant du poitrail de ses chevaux un

régiment écossais formé en carré pour faire une forteresse de son corps aux Quatre-Bras, tua le colonel et prit
le drapeau. Ney animé par le feu, galopant à travers les
boulets et les balles pour faire monter les Quatre-Bras à
ses régiments, croyait les atteindre. Deux nouvelles divisions anglaises accourant au feu et au bruit les couvrirent de nouveau au geste de Wellington. Soixante
mille combattants rejetèrent les régiments français à
distance, et les continrent sur leur première position.
Ney frémissait et regardait sans cesse du côté de Frasnes
pour voir déboucher les vingt mille hommes de d'Erlon,
à qui il envoyait ordre sur ordre d'accourir à lui. L'horizon restait vide et le jour avançait.

Labédoyère, qu'il avait envoyé le dernier porter à d'Erlon l'ordre de se diriger sur les Quatre-Bras, accourut enfin vers cinq heures. Il n'avait plus trouvé d'Erlon à Frasnes. Ce lieutenant de Ney avait quitté la direction des Quatre-Bras depuis le milieu du jour et repris la route de Ligny. Le maréchal pâlit et frémit de rage. Il ne pouvait plus rien par lui-même. Son infanterie et sa cavalerie, engagées et décimées depuis trois heures, sont incapables de renouveler un assaut contre une armée qui grossit à chaque minute. Il n'a plus d'intacts que deux régiments de cuirassiers sous Kellermann. C'est à peine assez pour couvrir l'armée, si les Anglais lancent leur cavalerie dans la plaine. Les batteries élevées à la hâte par Wellington sur le revers de la forêt, ne cessent pas de lancer la mitraille et les boulets sur ses régiments. « Vous voyez ces boulets, dit-il à Labédoyère, » je voudrais qu'ils m'entrassent tous dans le corps! » Ce désespoir du malheureux maréchal lui inspire un dernier effort, désespéré comme son cœur. Il galope vers Kellermann. « Encore un effort, lui dit-il d'un accent » de supplication, mon cher général! Jetez-vous avec » vos deux régiments au cœur de l'armée anglaise, et » rompez-la à tout prix; je vais vous faire soutenir par » Piré, qui recompose ses régiments : la patrie vous le » demande! »

« Chargez! » s'écrie, sans délibérer, Kellermann à ses cuirassiers, et il fond comme la foudre sur le centre des Anglais qu'il brise. Traversant irrésistiblement les deux lignes, il éteint les batteries et pénètre jusqu'à la ferme fortifiée des Quatre-Bras. Les haies et les murs de cette ferme couverts d'une infanterie de réserve foudroient Kellermann et ses régiments. Son cheval, frappé, roule avec son cavalier dans le sang; les Anglais l'entourent, un reflux de ses cavaliers le délivre. Une colonne d'infanterie française pénétrant par la brèche que la cavalerie de Kellermann a ouverte dans les deux lignes des Anglais, touche elle-même aux Quatre-Bras. Wellington lance, d'en haut contre elle, la garde anglaise et la division d'Alten. Ces forces fraîches et irrésistibles refoulent notre infanterie. Ney renonce à l'impossible; il renvoie le général Delcombe à la recherche de l'armée de d'Erlon, résolu à tenter encore l'escalade, quand il aura recouvré ce corps qu'il croit égaré.

## XVI.

Il ne l'était pas. On a vu que le matin du jour où l'empereur se préparait à attaquer Blücher, il avait en-

voyé Labédoyère au maréchal Ney pour lui porter l'ordre, écrit au crayon, de se replier sur Ligny, où la grande armée allait combattre, afin d'envelopper la gauche de Blücher et de lui couper la route de jonction avec les Anglais. Napoléon croyait alors, sur la foi de Ney, que ce maréchal était maître des Ouatre-Bras.

Labédoyère, en passant à Frasnes, village intermédiaire entre Ligny et Ney, avait rencontré d'Erlon et ses vingt mille hommes levant leur camp pour suivre Ney aux Quatre-Bras. Il avait montré l'ordre écrit de l'empereur dont il était porteur pour Ney. D'Erlon, lisant cet ordre et interprétant celui qu'il allait recevoir de son chef Ney, s'était hâté de devancer le maréchal en marchant vers Ligny. Il se trompa de chemin au commencement de son mouvement et se trouva à la hauteur de Fleurus, point trop en arrière du champ de bataille de l'empereur. Il rectifia sa route et revint se mettre en bataille à portée des Prussiens du côté de Bry.

C'est là que Vandamme l'avait aperçu et avait donné à l'empereur avis d'une armée nouvelle dont il ignorait le drapeau. D'Erlon avait attendu là l'arrivée de Ney ou un ordre de l'empereur, immobile et inutile aux deux armées, quand de nouveaux ordres de Ney, apportés par Delcombe, l'avaient sommé de revenir précipitamment aux Quatre-Bras. Il obéit sans calculer qu'une heureuse désobéissance sauvait l'empereur et ruinait Blücher. Il se replia dans les ténèbres sur Ney, et arriva à dix heures du soir dans les environs des Quatre-Bras. Par la faute de Ney, par l'ignorance de l'empereur, qui devait croire son ordre du 13 accompli, et par la fatale obéissance de d'Erlon, vingt mille hommes de troupes d'élite et cinquante pièces

de canon avaient manqué à la fois aux deux batailles, errant un jour et une nuit au bruit du canon d'un camp à un autre, cause à la fois d'une défaite aux Quatre-Bras et d'une victoire inachevée à Ligny! Malheur suite d'une faute et aggravé par d'autres malheurs. Ney, par sa lenteur à occuper la veille les Quatre-Bras; d'Erlon, par son hésitation entre des ordres contraires; Labédoyère, par sa communication anticipée à d'Erlon de l'ordre de l'empereur qu'il portait à Ney, portent la responsabilité de cette journée.

#### XVII.

Malgré sa vigoureuse résistance aux assauts de Ney, Wellington ne se fit point illusion sur les résultats de la double bataille de Ligny. On voit dans sa correspondance avec le duc de Berry sur le champ de bataille qu'il ne s'exagéra pas les succès de l'empereur contre les Prussiens, mais qu'il ne se dissimula pas ses propres périls pour le lendemain : « Nous avons eu hier, » disait-il à ce prince qu'il tenait informé des moindres événements, afin qu'il en informât son oncle, Louis XVIII, et qu'il pourvût à sa sûreté à Gand; « nous avons eu une double » bataille très-sanglante : moi, auprès de la ferme des » Quatre-Bras; les Prussiens, auprès de Sombref, J'avais » peu de monde avec moi et point de cavalerie, cepen-» dant j'ai contenu et repoussé l'ennemi. Les Prussiens » ont beaucoup souffert; ils se sont retirés dans la nuit, » j'ai donc dû me replier moi-même pour rester en ligne » avec eux. J'ai été mollement poursuivi; les Prussiens » ne le sont pas du tout. Bulow et leur quatrième armée

» de trente mille hommes les ont rejoints. Moi, j'ai main-» tenant presque toutes mes forces sous la main.

» Il se peut que l'ennemi me tourne par Hal, quoique » le temps soit terrible et les chemins impraticables, et » quoique j'aie placé le prince Frédéric des Pays-Bas avec » un corps d'armée entre Hal et Enghien. Si cela arrive, » avertissez le roi de se réfugier à Anvers; il faut tout » prévoir quand on veut ménager le sang de son armée. » Que le roi parte pour Anvers, non sur de faux bruits, » mais aussitôt qu'il aura la nouvelle certaine que l'em-» percur est entré à Bruxelles avant moi. »

### XVIII.

Pendant que Blücher réorganisait ses bataillons et se couvrait de l'armée de Bulow à Sombref, et pendant que Wellington se repliait sur Waterloo et s'établissait en face de ce village, sur un champ de bataille choisi et étudié, en communication distante, mais libre, avec ce qui restait de l'armée prussienne; l'empereur, quoique victorieux, s'affligeait d'une victoire imparfaite, prélude heureux, mais terrible, d'une bataille plus décisive. Ses soldats s'étonnaient de n'avoir pas vu la journée finir par un de ces grands déploiements de réserve ou d'ailes qui, dans ces grandes batailles, enveloppaient ou dispersaient l'armée ennemie. Il ne leur restait qu'un champ de bataille couvert de vingt mille Prussiens et de douze mille Français morts ou mourants dans les sillons de Ligny et de Saint-Amand. Devant eux la nuit et la plaine vide où Blücher avait disparu pour reparaître sur leur gauche;

les quarante mille hommes de l'armée de Nev évanouis. Tout était soupcon, piége ou problème dans leur imagination. Ils accusaient de trahison leurs chefs les plus intrépides. Soult, major général de l'empereur, leur paraissait un mauvais génie épiant la fortune sous sa propre tente, ou donnant avec mollesse des ordres tardifs dont l'inexécution rendait leur courage et leur sang même inutiles. A chaque instant, une rumeur nouvelle courait de bivouac en bivouac, annoncant une défection imaginaire dans les rangs. L'ébranlement donné la veille par la désertion de Bourmont à l'esprit du soldat se répercutait de corps d'armée en corps d'armée. Tantôt c'était Soult qui livrait l'empereur, tantôt Vandamme qui passait à l'ennemi, tantôt le général Maurin qui haranguait ses dragons pour les conduire au roi. Rien n'était vrai, tout semblait probable. L'empereur, souvent interpellé luimême par les soldats, ne parvenait qu'à peine à les rassurer. Le courage était le même, le désespoir même le redoublait; mais la confiance, ce ciment des armées, était perdue. La nuit se passa dans ces entretiens entrecoupés des regrets sur les pertes du jour et des sombres prévisions du lendemain. C'était la nuit du 17 au 18 juin.

# XIX.

L'empereur, rentré à Fleurus, ne s'endormit pas dans sa victoire. Il ne se fit pas illusion à lui-même sur ce triomphe, mais il se hâta de le grossir dans ses bulletins aux yeux de la France, et d'expédier à Paris des récits exagérés de l'anéantissement de l'armée prussienne. Il lui importait de frapper l'imagination de ses ennemis à l'intérieur, et de tenir l'Assemblée des représentants sous la pression d'une de ces victoires qui avaient été de tout temps sa négociation avec les partis. Son prestige était reconquis. Paris indécis se soumettrait comme toujours à la fortune. Lui seul n'y croyait plus avec la foi qu'il voulait et qu'il devait inspirer à ses amis et à ses ennemis.

Il se plaignit amèrement de Ney, qu'il accusait dans son intérieur de deux torts : le premier d'avoir tâtonné les Anglais le matin, pendant qu'ils étaient faibles encore, et de ne les avoir abordés avec toutes ses forces qu'après leur avoir laissé de longues heures pour se masser aux Quatre-Bras; le second d'avoir rappelé d'Erlon à lui au moment où ce général avec ses vingt mille hommes était en vue de Ligny, et allait compléter cette victoire.

Il flotta encore pendant toute cette nuit entre les incertitudes de sa double situation. Fallait-il rappeler à lui Ney pour achever à Sombref la défaite des Prussiens? Fallait-il abandonner les Prussiens à leur sort et rejoindre lui-même Ney aux Quatre-Bras pour y livrer bataille aux Anglais? Il s'arrêta à la dernière résolution, et envoya ordre à Ney d'attaquer de nouveau Wellington au lever du jour. Il le prévint qu'un renfort détaché de sa propre armée et commandé par le comte de Lobau, deux divisions d'infanterie, les cuirassiers de la garde et la cavalerie légère, allait marcher à lui, par la route de Namur à Bruxelles, et le soutenir dans son attaque. Ces ordres, transmis en conséquence de Fleurus aux différents corps, trouvèrent des troupes harassées des combats de la veille, des chevaux épuisés, des officiers obligés

de compatir à la lassitude et aux nécessités de leurs troupes. Ils furent exécutés avec difficulté et lenteur. Les heures se perdirent. Les chemins effondrés par les pluies, le découragement chez les uns, les négligences chez les autres, rendirent lourds et lents les mouvements de ces deux armées séparées par de longues distances. Les colonnes ne se mirent en marche qu'à la moitié du jour.

### XX.

L'empereur lui-même, attendant toujours pour se décider des nouvelles de Ney, ne sortit que tard de Fleurus dans sa voiture de campagne pour parcourir le champ de bataille de Ligny. Arrivé à Saint-Amand, il monta à cheval, et parcourut les positions disputées la veille, et encore occupées par les régiments qui les avaient emportées. Ces régiments le saluèrent par des acclamations qui couvraient le deuil des morts et les gémissements des blessés. Son armée et lui s'embrassaient dans un premier triomphe.

Il descendit de cheval et s'assit longtemps sur le sac d'un de ses grenadiers, entouré des généraux et des colonels de sa garde, causant familièrement avec eux des exploits de la veille et des prévisions de la journée. Il semblait donner lui-même cette précieuse journée à l'incertitude. Il attendait le retour des détachements qu'il avait envoyés à Ney pour lui rendre compte des opérations de son lieutenant. Ces cavaliers étant arrivés et lui ayant dit que Ney n'avait pas encore attaqué à onze heures, l'empereur comprit que ce maréchal hésitait apparemment avec des troupes trop faibles devant

l'armée anglaise réunie; il prit à l'instant son parti. C'était de courir à l'ennemi le plus rapproché, laissant à la distance, au hasard, à l'inconnu, le soin de le couvrir d'un retour des Prussiens. Il dicta ses ordres au maréchal Soult.

### XXI.

La grande armée, divisée à Charleroi en trois ailes, comme nous l'avons vu, ne se compose plus que de deux. L'une, sous ses ordres immédiats, réunissant l'armée de Ney à celle qui avait combattu à Ligny; l'autre, sous le commandement du maréchal Grouchy; la première armée d'environ quatre-vingt mille hommes, la seconde de trente à quarante mille hommes; en tout cent quinze mille combattants. L'empereur, obligé de diviser cette armée en deux corps séparés et qui allaient se perdre de vue pendant longtemps, calcula que quatre-vingt mille hommes dirigés par son génie, animés de son âme, soutenus de sa présence, suffisaient pour vaincre l'armée de Wellington, désormais isolée des Prussiens et composée de corps auxiliaires et incohérents, dont plusieurs même, comme les Belges, combattaient avec répugnance les Français. Il ordonna au maréchal Grouchy de suivre, pas à pas, les Prussiens dans leur retraite, de les atteindre, de ne pas les perdre de vue, et de manœuvrer entre eux et la grande armée, de manière à couvrir toujours cette armée contre un retour soudain de Blücher, et à retarder en même temps autant qu'il serait possible la jonction de ce général avec l'armée anglaise. Il devait se diriger sur Wavres.

La pluie incessante, les chemins noyés, le soin des blessés, les murmures des soldats, les mêmes causes qui avaient fait perdre à Ney et à l'empereur lui-même la matinée du 17, ralentirent le mouvement de Grouchy. Il mit avec peine sa lourde armée en marche vers Wavres, et n'atteignit Gembloux, village intermédiaire un peu sur la droite, qu'à la chute du jour. Les Prussiens, abandonnés par l'empereur à Saint-Amand et si mollement poursuivis de l'autre par Grouchy, avaient ainsi trente heures pour se rallier, se concentrer, réparer leurs pertes par l'armée de Bulow, concerter leurs mouvements avec Wellington et dérober leur direction à Grouchy et à l'empereur.

La journée du 17, lendemain d'une première victoire, fut donc entièrement perdue par les vainqueurs et profitable aux seuls vaincus. Les éléments conjurés semblaient s'unir à nos ennemis pour nous enlever le fruit de la victoire. Les plaines étaient inondées par une pluie de trois jours. Le sol glissant se dérobait sous les pieds des chevaux et des hommes. Les nuages bas cachaient derrière les moindres ondulations de ces plaines, les mouvements des Prussiens et des Anglais. L'aspect sinistre du ciel s'imprimait dans le cœur du soldat.

A deux heures seulement l'empereur, quittant le groupe de généraux et d'officiers dont il était entouré, donna ses derniers ordres, demanda son cheval, et entraînant avec lui la garde et la masse de la grande armée du côté des Quatre-Bras, laissa seulement à Saint-Amand et à Ligny le général Girard en arrière-garde avec les restes de sa division, décimée la veille à l'assaut de Saint-Amand. Il marcha sur le village de Marbois et sur les Quatre-Bras.

### XXII.

Que se passait-il, pendant cette longue perte de temps, à ce camp de Nev et à l'armée anglaise? Nev avait hésité encore et donné ainsi à Wellington le temps de se replier sur les hauteurs de la forêt de Soignes, qui dominent la plaine et le village de Waterloo, se rapprochant ainsi de Blücher pour l'appuyer au besoin ou pour s'appuyer sur lui, et couvrant en même temps, quoique plus faiblement, la route de Bruxelles. Mais Wellington, pour tromper Ney ou pour le retarder, avait laissé le général anglais Uxbridge avec une forte arrière-garde aux Quatre-Bras. Nev, croyant toujours l'armée entière de Wellington dans cette position, attendit des forces pour exécuter l'attaque ordonnée de Fleurus par l'empereur. Il perdit ainsi l'occasion de tourner l'armée anglaise par Hal, comme le craignait Wellington, et d'ouvrir à l'empereur la route de Bruxelles. Lord Uxbridge n'évacua les Quatre-Bras qu'à la vue des premières colonnes de l'armée de l'empereur.

L'empereur, en approchant des Quatre-Bras le soir, s'étonnait de ne pas voir arriver à lui son lieutenant immobile et muet au milieu de son corps d'armée. Sans l'attendre davantage, il ordonna au général d'Erlon et au général Reille de dépasser les Quatre-Bras et de s'avancer rapidement sur la route de Bruxelles. Ney enfin parut, déconcerté de ses fautes, hésitant sur ses excuses, embarrassé de son maintien devant l'empereur. Napoléon lui adressa ces reproches que ses lieutenants étaient ac-

coutumés à subir de cette bouche et qui donnaient tant de prix aux éloges, mais qui laissaient aux généraux ainsi réprimandés, l'honneur et l'encouragement à réparer les fautes. Le maréchal répondit avec déférence qu'il avait craint d'engager témérairement l'aile gauche seule contre l'armée anglaise tout entière qu'il croyait encore aux Quatre-Bras, et de priver ainsi l'empereur d'un tiers de son armée, dont il aurait peut-être besoin contre Blücher.

Ces explications parurent satisfaire Napoléon. Ce n'était pas l'heure de se priver, par une aigreur intempestive, du nom, du cœur et du bras de Ney. L'armée fila rapidement sur les traces des Anglais, vers la forêt de Soignes. Le général de cavalerie légère Subervie chargea l'arrière-garde anglaise, à la tête de la cavalerie de la garde, sous les yeux de Napoléon. Ce général, républicain de souvenir et de cœur, comme Foy et quelques généraux fidèles à leur première cause, oubliait sa prédilection de jeunesse sur le champ de bataille, pour ne penser qu'à la patrie et à la gloire, patrimoine commun de tous les gouvernements. L'empereur connaissait ses opinions et les tolérait à cause de ses services. Il arriva sur les pas de Subervie jusqu'aux bords de l'immense forêt de Soignes, où disparaissaient les dernières colonnes de l'armée en retraite de Wellington. Il y fit halte, c'était Waterloo.

### XXIII.

Quelques tirailleurs français, gravissant par son ordre les pentes qui montent de la plaine vers les premiers arbres de la forêt, cinquante pièces de canon en batterie éclatèrent sur leurs têtes et firent comprendre à l'empereur que l'ennemi s'arrêtait là. « Il aurait fallu deux » heures de jour de plus, s'écria-t-il avec douleur, pour » enlever ce rideau et précipiter l'ennemi sur la route de » Bruxelles. » Le destin de Ney les lui avait dérobées. Il ne lui restait qu'assez de jour pour camper ses troupes et pour étudier le champ de bataille du lendemain. Il le parcourait tantôt au pas, tantôt au galop de son cheval. Il a raconté lui-même à Sainte-Hélène les impressions de cette soirée et de cette nuit.

La plaine inégale, comme celle des Pays-Bas, qui se rapprochent du noyau de l'Allemagne par de légers renflements, racines éloignées des montagnes, était uniforme et raccourcie pour l'œil par les nuages pluvieux qui novaient les bas horizons. Elle s'élevait d'abord insensiblement, à partir du petit village de Water. loo, ombragée de grands arbres blessés par les boulets et coupés depuis; elle gravissait ensuite une pente assez escarpée, traversée par la route de Nivelles; elle aboutissait enfin à la longue lisière de la forêt de Soignes. Les bouquets d'arbres s'avançaient en certains endroits, comme des presqu'iles sombres sur les champs couverts de moissons. Quelques chaumières étaient groupées, cà et là, dans les clairières. Les habitants et les troupeaux s'enfuyaient de ces demeures et de ces pâturages, la veille silencieux, dont le hasard de la guerre allait faire le lendemain le champ de rencontre de deux armées. C'était, en face de l'armée française, Waterloo et Mont-Saint-Jean; sur la droite, Ohain, Saint-Lambert; plus loin et hors de vue, Wavres, point de repère de l'armée à double but de Grouchy; à gauche, dans les terres, la ferme et le vieux château fortifié d'Hougoumont, Braisne-la-Leud, la Haie-Sainte, la ferme de Caillou, celle de la Belle-Alliance, la Maison-d'Écosse, Ottignies, Moustiers; un peu en arrière, le village en pente de Planchenoit, dominant la vallée large et creuse qui séparait ce versant des plateaux occupés par l'armée française, du versant opposé de Waterloo et des plateaux de la forêt de Soignes, où campait Wellington.

Napoléon arrêta l'armée sur ces versants. Les lenteurs du jour, moitié perdu, l'approche de la nuit, qui ne laissait plus qu'une heure ou deux aux opérations du général, la lassitude des hommes et des chevaux inondés de pluie et embourbés depuis deux jours dans ces sillons changés en marais par des averses incessantes, la nécessité de se mettre en communication plus précise avec l'aile droite de Grouchy, marchant au hasard derrière les monticules de Wavres, le besoin de repos et de nourriture des troupes harassées de marches et de combats, et par-dessus tout les mystères de la forêt de Soignes, cachant derrière ce rideau d'arbres ou une simple arrièregarde, ou l'armée anglaise tout entière, forcèrent l'empereur à contenir son impatience, et à demander à la fin du jour et à la nuit, le temps, les pensées et la connaissance des événements dont il avait besoin, avant de jouer sa dernière armée et sa dernière fortune dans une bataille.

## XXIV.

Il établit son quartier général au village de Planchenoit, centre de sa position, observatoire admirablement disposé par la nature et choisi par le coup d'œil d'un général consommé pour tout tenir dans sa main, tout voir et tout diriger sur le champ de bataille que ce village dominait de tous côtés. D'un regard l'empereur parcourait sa propre armée, les plaines et les mamelons entre Waterloo et Planchenoit, enfin tout le versant et toute la lisière de la forêt de Soignes, où l'armée anglaise aurait à manœuyrer le lendemain.

Ses notions sur Wellington et sur Blücher étaient confuses, les informations lui manquaient; il n'avait pour base que des conjectures. Il penchait néanmoins à croire que Blücher, plus vigoureusement poursuivi par Grouchy qu'il ne l'était, aurait mis la Dyle entre les débris de son armée en retraite et ce maréchal; que Wellington, trop faible devant sa propre armée à lui, Napoléon, et d'ailleurs trop prudent de caractère pour rien donner au hasard, aurait traversé la forêt de Soignes pendant la soirée et pendant la nuit, pour aller recueillir et fortifier Blücher du côté de Bruxelles; qu'en conséquence Grouchy, libre le lendemain, reviendrait à lui par sa droite; qu'ils traverseraient ensemble la forêt, sur les traces des Anglais, et qu'il ne trouverait la bataille qu'un jour ou deux plus tard, sous les murs de la capitale de la Belgique.

Les villages étaient tellement désertés par les habitants effrayés, l'esprit de la population dans les provinces belges qu'il traversait lui était si glacial, et le service de ses espions était si contrarié par l'antipathie générale contre sa cause, qu'il ne recevait ses informations que du hasard ou de son génie. Les officiers de son état-major, et le maréchal Soult lui-même, ne lui donnaient que des opinions pour renseignements. Ses avant-postes et ses

reconnaissances ne pouvaient s'aventurer qu'à quelques pas de son armée. Quatre ou cinq lieues de plaines, de vallées, de défilés, de monticules, sans corps intermédiaires de communication, le séparaient de son aile droite et de Grouchy. Ney, mécontent et timide, par suite de ses fautes précédentes, n'osait rien affirmer, rien conseiller, dans la crainte naturelle d'encourir la responsabilité terrible du sort de l'armée entière envers la patrie et l'empereur.

Napoléon était livré à lui-même, au milieu d'un étatmajor, dont il n'avait pas l'habitude, ou trop jeune ou trop vieux, nouveau ou passé. Les instruments manquaient à sa main. Enfin il n'avait pas de retraite derrière lui, en cas d'erreurs ou de revers; cette armée aventurée ou détruite, tout était perdu autour de lui et lui-même. Il ne pouvait reculer que dans la ruine. Un poids si lourd comprime le ressort de l'âme même d'un héros. Pour conserver toute la liberté et toute la puissance de son esprit, il faut à l'homme une certaine latitude de destinée derrière lui. Il n'en avait plus, c'était sa faute. Il avait encouru témérairement, en quittant l'île d'Elbe, une de ces extrémités qui dépassent le génie humain et les faveurs même de la fortune, un homme contre son pays, un homme contre l'Europe.

### XXV.

Toutefois, il faut le reconnaître, la veille de Waterloo, son esprit, égal à son sort, ne défaillit pas. Il eut le sangfroid, la liberté, la réflexion, l'élan, l'activité de ses meilleures journées de guerre; tant qu'il put espérer, il fut fort et grand. Quoiqu'il n'eût pris, depuis dix-huit heures, ni sommeil, ni repos, ni nourriture, il ne dormit pas pendant que ses troupes se séchaient, se nourrissaient, dormaient autour des feux de leurs bivouacs, sans cesse éteints par les ondées de la nuit.

Après avoir expédié à Grouchy, qu'il croyait campé à Wavres, un officier avec ordre au maréchal de lui envoyer dans la nuit une division de sept mille hommes pour appuyer sa droite aux défilés de Saint-Lambert, pendant que la grande armée combattrait Wellington à Waterloo, l'empereur sortit à pied de son bivouac, au milieu de la nuit, accompagné seulement du maréchal de son palais, Bertrand, officier qui avait remplacé Duroc dans sa confiance et dans son cœur. Il parcourut la ligne de ses grand'gardes. La forêt de Soignes devant lui paraissait, à travers les arbres, incendiée par la multitude des feux de nuit de l'armée anglaise. Il n'eut plus de doute sur la présence de toutes les forces de Wellington pour le lendemain.

Depuis la lisière de la forêt jusqu'aux hameaux de Braisne-la-Leud, de la Belle-Alliance, à la Haie-Sainte, tout était feux et bivouacs. Le plus profond silence régnait sur les deux armées et entre elles. L'empereur s'avança jusqu'à l'abri d'un épais taillis qui servait d'enceinte et de palissade naturelle au château d'Hougoumont, avant-poste fortifié de l'armée anglaise. Il était alors deux heures et demie du matin. Il entendit de là, en prêtant l'oreille au moindre bruit, le pas d'une colonne ennemie en marche dans les ténèbres. Il crut un moment que Wellington profitait de la nuit pour lever son camp,

et que cette colonne était son arrière-garde remontant de la plaine vers la forêt, pour échapper, avant le jour, à la poursuite des Français. La pluie, qui tombait à torrents, couvrit le bruit de ces pas dans l'ombre. L'empereur ne comprit rien, ni à ce bruit, ni à ce silence. Quelques officiers, envoyés par lui plus avant en reconnaissance, revenaient lui dire que rien ne remuait dans l'armée anglaise. A quatre heures, ses coureurs lui amenèrent un paysan qui avait servi de guide à une brigade de Wellington allant prendre son poste à l'extrême gauche. Deux déserteurs belges, qui venaient de quitter leur régiment, répétèrent que rien n'indiquait dans l'armée ennemie l'intention d'une retraite.

# XXVI.

Napoléon, dans ses commentaires qu'il ébaucha plus tard sur ses campagnes, assure que son cœur fut saisi d'une grande joie en apprenant que lord Wellington l'attendait, et qu'en tenant la bataille, il crut avec certitude tenir enfin la victoire. Il revint, parlant avec une jalousie dénigrante, sur la prétendue impéritie du général anglais, osant affronter l'armée de Napoléon sur les bords d'une vaste forêt, qui, en cas de revers, n'offrait qu'une seule route à sa retraite. On peut croire à la sincérité de la joie de Napoléon, qui n'avait à combattre que l'armée isolée de Wellington, au lieu des Anglais et des Prussiens réunis qu'il pouvait avoir à affronter plus loin sous Bruxelles; c'était un dernier bonheur que la rapidité et l'audace du général anglais lui offrait. Mais,

dans la situation de Wellington, le choix du champ de bataille à Waterloo était une marque de plus de ce génie. à la fois résolu, fort et prudent, qui caractérise toutes les campagnes de ce général, depuis les Indes, l'Espagne, et jusqu'à la Belgique.

Comme principal général de la coalition, Wellington avait deux nécessités à combiner dans sa tactique : ne pas reculer, de peur de découvrir et de livrer Bruxelles, et combattre enfin le plus grand général de l'armée la plus aguerrie des temps modernes. En se portant sur les derniers plateaux de la forêt de Soignes, comme aux Thermopyles de la Belgique, il accomplissait ce premier devoir. En combattant aux bords d'une forêt fortifiée sur toutes ses approches et par sa propre impénétrabilité, il se donnait à la fois tous les gages de victoire, si la victoire était possible contre Napoléon, et tous les gages de retraite, si la défaite était inévitable. Il pouvait disputer, d'arbre en arbre, l'immense espace boisé inaccessible aux masses de l'artillerie et à la cavalerie de l'empereur. Aucune route que celle de Bruxelles qu'il occupait, ne pouvait permettre aux Français vainqueurs de le tourner et de l'envelopper, de faire ses corps prisonniers en cas de déroute. La formidable artillerie dont il était armé, en défendant de positions en positions cette route unique, devait donner à son armée, même vaincue, le temps de se replier, de se recomposer, et de se rejoindre aux Prussiens, à l'issue opposée de la forêt. Waterloo était donc un admirable champ de bataille, à la fois offensif et défensif, pour un général qui ne jouait jamais sa fortune sur un seul coup de dé. L'événement le démontre; il est à regretter que Napoléon ne l'ait pas

reconnu lui-même avec plus de désintéressement de gloire, et qu'il ait obstinément consacré son intelligence à prouver que son vainqueur était indigne de se mesurer avec lui. Ce sont des petitesses de la gloire. Les protestations ne changent pas les événements, et ravalent les personnages historiques. Il faut regarder sa fortune en face, aussi bien quand elle est sévère que quand elle est complaisante. Le génie doit justice au génie même dans un adversaire; ce dénigrement n'est pas du patriotisme, il n'a ni grandi l'un, ni dégradé l'autre.

#### XXVII.

Les troupes de Napoléon étaient bivouaquées dans la boue, l'artillerie et la cavalerie ne pouvaient manœuvrer dans les terres, tant elles étaient détrempées. Le jour commençait à poindre, les nuées se déchiraient un peu au souffle du matin sur la forêt. Quelques rares rayons de soleil brillaient sur les broussailles et sur les moissons, dernier soleil de tant de milliers d'hommes sacrifiés avant la fin du jour, non à une cause de l'humanité, mais à la cause et à l'ambition d'un seul!

Un officier de Grouchy, parti de Gembloux, et non de Wavres, à deux heures du soir, remit à l'empereur une dépêche de ce maréchal. Grouchy lui disait : « Je pour- » suis les Prussiens. Ils se retirent devant moi par trois » routes : l'une qui semble en conduire une partie sur l'ar- » mée de Wellington, par Wavres; la seconde sur Per- » wès, au cœur de la Belgique; la troisième sur Namur, » à droite. Ils ont perdu vingt mille hommes. Blücher est

» blessé au bras; malgré sa blessure, il commande en-» core. » Ces nouvelles rassurent l'empereur. Il n'avait plus à craindre, d'après ces informations, qu'un seul corps de l'armée prussienne, inclinant vers sa droite, du côté de Wavres. Mais Grouchy, qu'il croyait en vue de ce corps, lui en répondait.

Il reprit sa sécurité, et attendit, aux rayons d'un soleil d'été, sur un mamelon, en avant de Planchenoit, que le sol raffermi sous les chevaux et sous les roues permît à son artillerie et à sa cavalerie de manœuvrer. Il était huit heures, les généraux accourant successivement autour de lui, annonçaient partout l'écoulement des eaux et la consolidation du sol. Quelques-uns seulement semblaient craindre que ce retard forcé de l'attaque, par l'intempérie de la nuit et des jours précédents, ne permît à l'armée anglaise de leur échapper. Le maréchal Ney vint recevoir ses dernières instructions. « L'armée ennemie est supérieure à la nôtre de plus d'un » tiers, » dit avec sérénité Napoléon à ses lieutenants; « nous n'avons pas moins quatre-vingt-dix chances con-» tre dix de vaincre aujourd'hui.» — « Sans doute, » s'écria Ney, « si Wellington est assez simple pour nous » attendre; mais déjà son armée est en pleine retraite, et » je viens annoncer à Votre Majesté que ses colonnes dis-» paraissent une à une dans la forêt. » — « Vous avez » mal vu, » répliqua Napoléon avec l'assurance du génie, qui voit mieux par l'intelligence que l'homme ordinaire ne voit par les yeux; « vous avez mal vu; il n'est » plus temps pour Wellington d'ordonner la retraite, le » jour est trop avancé; nous sommes trop près, il s'ex-» poserait à une perte certaine. Il a jeté les dés; les dés

» désormais sont à nous. » A ces mots de bon augure, lancés au cœur de ses lieutenants pour leur donner cette confiance qui est la moitié de la victoire, il demanda son cheval de bataille, galopa de position en position, revint à son point d'observation, réfléchit un moment sur les dispositions que le terrain et les obstacles élevés par l'ennemi lui inspiraient, et dicta son ordre de bataille au maréchal Soult. Ses officiers d'ordonnance en faisaient rapidement des copies, et ses aides de camp les emportaient aux chefs des différents corps.

#### XXVIII.

Peu d'instants après, l'armée entière sous les armes, divisée en onze colonnes, déboucha des gorges et des hauteurs qui entouraient Planchenoit, et se déploya en face de la forêt de Soignes. La disposition des coteaux étayés par lesquels elle se déversait tout entière, la faisait apparaître à l'œil anglais plus nombreuse encore qu'elle ne l'était. On pouvait supposer de plus que les gorges et les hauteurs dérobaient encore des réserves au regard de l'ennemi. Napoléon l'avait disposée en six triangles, dont les collines de Jemmapes étaient la base, et dont les bras obliques menacaient au loin les escarpements de la forêt de Soignes; disposition de génie qui donnait de la solidité au centre et de la mobilité aux sommets, qui permettait de plus, à chaque branche de ces triangles, de toucher en s'élargissant la branche du triangle voisin, et de former ainsi une ligne crénelée mais continue devant l'ennemi. Une profonde méditation avait inspiré ce plan à Napoléon devant des forces supérieures.

A peine l'armée avait-elle occupé les différents postes assignés au son des musiques militaires, que Napoléon s'élancant avec son état-major au sommet de tous ces triangles de baïonnettes, de sabres et d'artillerie, les parcourut au pas, remontant et descendant au trot de son cheval et aux cris de Vive l'empereur! du sommet à la base et de la base au sommet, comme pour imprimer dans le regard et l'âme de chacun de ces quatre-vingt mille combattants l'empreinte et la cause vivante du général pour lequel ils allaient vaincre ou mourir. Sa vue allait être pour les uns le prix de leur mort, pour les autres l'excitation à la victoire! Un seul cœur battait entre ces hommes et lui. Dans un pareil moment, une même âme dans la même cause! Ouand on va tout risquer pour un seul homme on vit ou l'on meurt en lui. L'armée c'était Napoléon!

Elle ne fut jamais autant lui. L'Europe le répudiait; elle l'adoptait avec idolâtrie, elle se faisait volontairement le grand martyr de sa gloire. Il dut se sentir plus qu'un homme, plus qu'un souverain à une pareille heure, car ses sujets ne saluaient en lui que la puissance, l'Europe son génie, mais son armée saluait le passé, le présent, l'avenir, la victoire ou la défaite, le trône ou la mort avec son chef. Elle était résolue à tout, même au sacrifice d'elle-même, pour lui rendre son empire ou pour illustrer sa dernière chute. Complices à Grenoble, prétoriens à Paris, victimes à Waterloo, un tel sentiment dans les lieutenants et dans les officiers de Napoléon n'avait rien que de conforme aux habitudes et aux vices même de l'humanité. Sa cause était leur cause, son crime leur crime, sa puissance leur puissance, sa gloire

leur gloire. Mais le dévouement de ces quatre-vingt mille soldats était plus vertueux, car il était plus désintéressé. Qui saurait leur nom? Qui leur payerait les gouttes de leur sang? Cette plaine ne conserverait pas même leurs ossements. Avoir inspiré un tel dévouement était la grandeur de Napoléon, l'éprouver jusqu'à la folie était la grandeur de son armée. Cette grandeur, ce dévouement, ce désintéressement de son propre sang, ce sacrifice d'elle-même, non à la patrie, mais à un homme, l'absolvait ce jour-là de sa faute. A travers son sang, qu'elle allait répandre, on ne voyait plus sa défection à la France, on ne voyait que son expiation et son martyre.

Les soldats semblaient le comprendre. Il y avait dans les acclamations l'accent lugubre des funérailles, dans les physionomies la pâleur et l'empreinte d'une tragique résolution, dans les regards la tristesse d'un adieu. Ce n'était plus, comme dans les premières batailles d'Italie, d'Égypte ou d'Allemagne, la gaieté française du courage; c'était la gravité romaine des soldats de César la veille de Pharsale. Une telle armée bien commandée pouvait tout faire contre dix armées, aussi bien vaincre que bien mourir!

# XXIX.

L'empereur, au bruit de ces acclamations qui retentissaient jusqu'à l'armée anglaise, galopa, après cette revue, suivi des escadrons de sa garde impériale, vers le mamelon central et élevé qu'il avait choisi de l'œil, la veille, pour observation pendant la bataille. C'était un mamelon à pentes douces de tous les côtés, qui se

rattachait au hameau de Planchenoit comme une presqu'ile prolongée dans la plaine, un peu en avant des ailes de l'armée, semblable à un de ces tumulus romains où les consuls et les empereurs établissaient dans leurs campements le prétoire de l'armée. La ferme de Gros-Caillou, où l'empereur avait dormi quelques instants au commencement de la dernière nuit, était à quelques pas sur sa gauche, la ferme de la Belle-Alliance à quelques pas sur sa droite. Cette colline porte le nom de Vessemonde. La grande route de Charleroi à Bruxelles suit les ondulations de la crête de ces hauteurs, puis, descendant dans le ravin qui séparait les deux armées. remonte aux hameaux du Mont-Saint-Jean et de Waterloo, avant de gravir les derniers escarpements audessus desquels elle va se perdre dans les ombres de la forêt de Soignes, camp principal de Wellington. A peu de distance de la ferme de la Belle-Alliance, cette route de Charleroi à Bruxelles, principale artère de notre armée, était coupée au fond du ravin par une grande route transversale profondément encaissée, allant de Wayres à la forêt de Nivelles, route sinueuse souvent dérobée par les inflexions du sol, sous des rideaux d'arbres, et dans des cours d'eau qu'on appelle les défilés de Saint-Lambert. C'est par ces défilés, qui pouvaient cacher le mystère de la bataille, en versant à propos des renforts ou des ennemis, que l'empereur avait assigné rendez-vous à la division demandée à Grouchy. De la colline de Vessemonde il embrassait d'un regard toute la vaste scène sur laquelle le premier coup de canon allait appeler deux cent mille hommes.

Souffrant depuis quelques jours d'un échaussement,

suite des insomnies et des agitations de son âme, qui lui rendait la selle de son cheval pénible et douloureuse, il en descendit aussitôt qu'il eut choisi le tertre d'où il voulait combattre de l'œil et de la pensée. Il fit étendre une épaisse litière de paille sur le sol détrempé et rendu fangeux par les dernières averses, pour s'y établir avec ses cartes, ses lunettes, ses états de troupes, son chef d'état-major, Soult, et ses officiers. Une maison isolée à quelques pas de là, appelée la Maison-d'Écosse, fournit la paille, les bancs, la table à ce dernier bivouac de jour.

Avant de démasquer à l'ennemi son plan de bataille par un premier mouvement commandé à ses troupes, il regarda longtemps de nouveau l'assiette de l'armée de Wellington.

# XXX.

Ce général, entouré du prince d'Orange, des officiers du duc de Brunswick, tué l'avant-veille à la tête de son corps d'Allemands, des lieutenants généraux anglais sir Thomas Picton, sir George Cooke, Byng, Maitland, Macdonald, lord Seltown, Woodford, et d'un grand nombre d'officiers généraux volontaires de toute nation, empressés de combattre dans une journée si mémorable sous le général le plus consommé de la coalition, observait de son côté le déploiement des onze colonnes de l'empereur sur les versants de la Belle-Alliance, et achevait ses dispositions de défense en vue des attaques que lui faisaient présumer l'aspect des lieux et la nature des troupes dans la pensée de l'empereur. Deux armées sous deux grands généraux, dans une telle expectative et dans une telle alternative,

sont deux athlètes qui se mesurent longtemps de l'œil et qui cherchent mutuellement à se tromper du geste, avant de se rapprocher et de s'étreindre à mort. Le général Vincent, ambassadeur d'Autriche à Paris, militaire de l'école de l'archiduc Charles; Pozzo di Borgo, aide de camp d'Alexandre, ennemi personnel de Napoléon, habile comme compatriote à le deviner ou à le comprendre; un grand nombre d'autres diplomates ou princes étrangers, s'honoraient de servir d'aides de camp à Wellington. Il leur donnait, de moments en moments, des ordres pour aller rectifier ses ailes, avancer ou replier ses postes avancés. On les voyait, du tertre où était l'empereur, courir d'Hougoumont à Waterloo, à la Haie-Sainte, et revenir au galop sur la terrasse ombragée de la forêt où le général en chef se préparait à l'assaut de ces positions.

### XXXI.

Lord Wellington, dont les réserves étaient à peine visibles sur les plateaux de la forêt de Soignes, occupait, avec sa principale armée, une longue terrasse bordant le bois, et naturellement fortifiée par une pente abrupte qui séparait cette terrasse de la grande route creuse de Charleroi. Il faisait front ainsi au village de Waterloo, composé d'une trentaine de fermes et de chaumières voilées par des haies élevées et par les rideaux de grands ormes qui bordent en Flandre les champs cultivés, et les pâturages rapprochés des habitations. Il occupait à la fois et surveillait en même temps d'en haut ce village, centre de son champ de bataille. Les gardes anglaises, corps

d'élite placé sous les ordres de sir George Cooke, formaient une division de son armée. Ses troupes avaient pour communiquer entre elles l'avantage de la route solide de Charleroi à Nivelles, qui passait sous la terrasse de Soignes et qui desservait, en les liant entre elles, ses principales positions. Sa droite, composée du premier régiment des gardes commandé par le général Maitland, et avancée vers l'empereur, se couvrait du ravin de Braisne. Sa gauche était formée du Coldstream et du troisième régiment des gardes placés sous les ordres du général Byng, et s'élevait sur une hauteur qui dominait Ter-la-Haie. Au front de son centre droit, l'antique masure, reste du château d'Hougoumont, avec ses jardins entourés de fossés, ses murs crénelés, ses cours palissadées, ses haies, ses arbres et ses eaux croupissantes, lui donnait un appui à la fois menacant et inexpugnable contre les impétuosités des charges françaises. La ferme de la Haie-Sainte prêtait, en avant du centre de sa gauche, la même solidité à cette aile avancée de son armée. Il espérait de plus communiquer au besoin par l'extrémité de cette aile gauche et par le village reculé d'Ohain avec les troupes que Blücher pouvait diriger, au bruit de son canon, sur l'aile droite de Napoléon.

Telle était la disposition savante et forte du général anglais à dix heures du matin, le 18 juin. On y reconnaissait le génie sensé et réfléchi de l'homme de guerre qui, ayant eu, pendant sept ans, à combattre en Espagne, à forces inégales, contre les masses et les audaces des armées de l'empereur, avait toujours mis la nature de moitié avec lui contre l'impétuosité et le nombre des hommes, et fortifié son champ de bataille à

l'image des Romains. Sûr de ses troupes, qui ellesmêmes étaient sûres de la prudence de leur général, sa guerre, presque partout défensive, opposait des écueils de fer et de feu aux bataillons découverts qui lui étaient opposés. Il n'enfonçait pas, mais il usait son ennemi dans d'impuissantes attaques brisées par la force de ses retranchements, jusqu'à ce que cet ennemi, lassé et décimé, se refluât pour ainsi dire sur lui-même et lui livrât de lassitude le champ de bataille et la poursuite. Guerre humaine et économe du sang de sa propre armée qu'elle épargne, guerre où la patience est le génie du général et où l'impassibilité est l'héroïsme de l'armée. Mais il fallait pour une pareille tactique une armée telle que l'armée anglaise, formée, ménagée, habituée depuis seize ans par Wellington, une armée dont chaque général s'était identifié par une longue confiance avec son chef, dont chaque bataillon était un mur réparant avec sang-froid ses brèches sous le boulet, et dont chaque soldat était un citoven des camps portant la cause de la Grande-Bretagne dans son âme.

Ainsi était l'armée de Wellington. Elle ne comptait que trente-sept mille hommes de troupes anglaises, mais elle imprimait son exemple et sa solidité au reste des auxiliaires moins consommés dont elle se composait.

Un tumulus pyramidal de terre recouvert de gazon et couronné du lion de Belgique s'élève maintenant sur l'emplacement qu'occupait à cette heure lord Wellington et l'état-major de la coalition. L'âme de Waterloo fut là!

#### XXXII.

Napoléon, contre son usage, semblait hésiter longtemps et laisser perdre les heures de la matinée où le soldat reposé par la nuit, fortifié par la nourriture, animé par l'espérance qui luit dans le soleil, est plus impétueux qu'à la fin du jour. Il donnait dans sa pensée du temps à la division auxiliaire de Grouchy, qu'il avait appelée la veille par l'officier expédié de Planchenoit à Wavres. Aucune réponse n'arrivait à Wavres. Il écrivit une seconde dépêche à Grouchy pendant que l'armée se déployait sur ses deux flancs. « J'ai recu vos rapports de » Gembloux hier; vous ne me parlez que de deux co-» lonnes prussiennes; mes rapports me parlent d'une » troisième se dirigeant sur Wayres. Je vais attaquer » l'armée anglaise à Waterloo sur les bords de la forêt » de Soignes. Négligez les colonnes prussiennes qui s'en-» foncent sur votre droite; suivez celle qui se dirige sur » Wavres, rapprochez-vous de moi, et instruisez-moi de » chacun de vos pas. » Un officier suivi de quelques cavaliers partit pour porter cet ordre à Grouchy, au hasard de sa direction, à travers les terres.

A peine cet officier avait-il disparu que l'empereur commanda l'attaque. Les tirailleurs, comme un rideau destiné à couvrir le mouvement de l'armée du nuage de la fumée de leur feu, se répandaient par groupes dans la plaine. Le général Reille s'élança avec ses divisions à l'attaque du château d'Hougoumont, centre avancé de la gauche anglaise. L'enceinte d'Hougoumont était défen-

due par un détachement d'infanterie légère, sous les ordres du colonel Macdonald et de lord Seltown. Macdonald prit rapidement toutes les mesures de défense que sa position lui permettait; mais l'assaut des Français fut si impétueux que Wellington, à la vue des fortes colonnes qui assaillaient Hougoumont, y porta ses meilleures troupes. Il détacha de la division de Byng le Coldstream, deuxième régiment des gardes, commandé par le colonel Woodford, pour l'envoyer au secours de Macdonald. Woodford prit le commandement général des forces qui défendaient Hougoumont au moment même où les Francais allaient y pénétrer, et refoula l'attaque. L'empereur s'attendait à ce mouvement de son adversaire. L'attaque de Reille sur Hougoumont n'était qu'une feinte. Elle avait pour objet de porter l'attention et les forces des Anglais sur leur gauche, afin d'affaiblir leur centre, de l'enlever et de séparer l'armée en deux, rejetant la gauche sur Grouchy, pendant que Reille et d'Erlon, qui commandaient entre Rossomme et Hougoumont, écraseraient la droite. Le Mont-Saint-Jean, plateau élevé et central de l'armée anglaise, était au fond l'unique but de l'empereur. De la distance où il était placé, il ne pouvait mesurer avec précision la hauteur et l'escarpement des pentes qui grandissaient au sommet de ce plateau, forteresse naturelle de Wellington. L'épaisseur des moissons qui couvraient les terres, les arbres, les haies, l'éloignement qui aplanit tout à l'œil, lui faisaient illusion sur les niveaux du terrain. A droite et à gauche, des pentes plus accessibles et plus douces auraient conduit ses colonnes à l'assaut du camp des Anglais. Mais tout le trompait, même l'horizon, dans ce jour fatal. Les uniformes rouges des bataillons et des escadrons de Wellington en bataille sur ces pentes du Mont-Saint-Jean répandaient d'avance sur ces collines une couleur de sang, présage du sang qui allait inonder quelques heures après les escarpements.

### XXXIII.

Le feu inégal et éparpillé des tirailleurs des deux armées croissait à mesure qu'ils se rapprochaient et s'engageaient en plus grand nombre. Ce n'était que la provocation mutuelle qui anime et qui entraîne les combattants, le canon ne tonnait pas encore. A onze heures, il éclate sur la gauche, au moment où les divisions de Reille abandonnaient le château d'Hougoumont. Quatre cents pièces d'artillerie, en ligne des deux côtés du bassin de Waterloo, semblent répondre simultanément à ce signal. Le bruit tonnant de ces batteries fend et écarte les nuages jusque-là sur les hauteurs : un soleil d'été brille un moment dans un ciel pur; mais bientôt l'immense fumée des décharges s'étendant d'Hougoumont aux défilés de Saint-Lambert, rampe sur les pentes et couvre la vallée, comme un brouillard entrecoupé des lueurs de cent mille éclairs. Quatre-vingts pièces de canon en batterie devant Hougoumont répondent aux batteries anglaises placées derrière, et au-dessus de ce château que foudroyaient les colonnes d'attaque de Guilleminot, chef de l'état-major, et de Jérôme Bonaparte, naguère roi sans renommée, ce jour-là intrépide soldat. Malgré le feu meurtrier de la brigade anglaise, qui dé172

fend arbre à arbre le bois dont ce château est couvert, Jérôme Bonaparte, Guilleminot et Reille emportent ce bois, jonché de cadavres. Mais, parvenus aux murs, aux fossés, aux haies qui servent d'enceinte à cette forteresse, les colonnes françaises tombent, reculent, hésitent, avancent, reculent encore sous la mitraille de quarante pièces d'artillerie et sous les balles des bataillons embusqués dans les cours, dans les jardins et derrière les murs. Reille renforce ses colonnes, à proportion de la résistance désespérée qu'il éprouve. Wellington se porte au galop avec ses aides de camp sur l'extrémité du plateau qui domine Hougoumont, inspire de sa présence et du geste l'intrépidité de ses lieutenants; il v fait descendre le général Byng avec la dernière brigade de la garde anglaise. Un combat terrible, long, acharné à chances diverses, s'engage sous les murs et dans les vergers d'Hougoumont. Sept fois les Français pénètrent par la brèche jusque dans les cours, sept fois ils en sont refoulés à la baïonnette par les grenadiers des gardes. Enfin les obus, plus meurtriers que les hommes, mettent le feu aux fermes, aux bâtiments rustiques, aux moissons, aux charpentes. Les fortes murailles du château résistent au feu. Mais la réverbération de l'incendie et la fumée qui l'enveloppe en rendent l'occupation intolérable. Nul n'espère en sortir vivant. Les officiers et les soldats blessés déposés dans les granges y périssent étouffés. La chapelle seule échappe aux flammes. A ce signe qui leur semble une protection divine, les troupes reprennent courage et jurent de résister jusqu'à la mort. Nul n'est vaincu, nul n'est victorieux, excepté le feu qui dévore tout. Les Anglais, inébranlables sur les étages de terrain qui dominent l'édifice, ne reculent que de la portée de la flamme, et ne restent séparés des Français que par l'incendie! Deux mille cinq cents hommes des deux armées trouvent la mort et le tombeau sous ces cendres.

Un officier de Reille vient annoncer cette résistance à l'empereur. Il porte les yeux sur une carte d'Hougoumont, déployée devant lui; il indique du doigt l'emplacement d'une batterie, à côté du château, à huit obusiers. « Là, dit-il avec indifférence, qu'on se loge dans les » murs, et que tout cela finisse. »

## XXXIV.

L'empereur avait écouté et regardé d'en haut cette mêlée, sans paraître s'étonner beaucoup de son résultat. Sa vraie pensée n'était pas là. Elle était, comme nous l'avons dit, au Mont-Saint-Jean, centre de Wellington et cœur de la lutte. Il appelle Ney, jusque-là inactif. « Voici, lui dit-il, monsieur le maréchal, un jour et une » affaire dignes de vous; je vous donne le commandement » du centre; c'est à vous à gagner la bataille. » Puis, lui montrant du geste le Mont-Saint-Jean, il lui ordonne de gravir et d'emporter ce centre de l'armée. Ney, retrouvant toute sa confiance et toute l'énergie de ses plus grands jours, part au galop pour aller former ses colonnes, et pour escalader la position indiquée au premier signe de l'empereur.

Les troupes françaises s'élancent et entourent de toutes parts l'enceinte du château. La cavalerie dans l'élan de sa charge arrive sur un terrain élevé qui domine les derrières d'Hougoumont. Le cheval du général Cubières est tué sous lui. Le général lui-même ne doit la vie qu'au commandant auglais Woodford. Le général sir George Cooke, qui commande toute la division anglaise, a le bras emporté dans le dernier assaut de la garde impériale. A ce péril, Wellington lance le mot suprême : *Up guards!* (Levez les gardes!) qui électrise l'armée anglaise et rallie autour de lui tout ce qui a survécu à ce carnage. Woodford maintient sa position à Hougoumont depuis midi jusqu'à huit heures du soir.

Cependant l'incendie d'Hougoumont n'avait pas amorti le combat de ce côté. Reille et son corps, après avoir attaqué, avaient à se maintenir et à se défendre à leur tour. Les régiments écossais, délogés du château et fortifiés maintenant par deux brigades fraîches, couvertes par les batteries de Wellington, menacaient d'enfoncer nos bataillons et de déborder notre centre. Cinq cents bouches à feu, se rapprochant à chaque décharge, labouraient de leurs boulets et de leurs obus la terre, les arbres, les moissons et les combattants. Chaque pli de terrain, chaque étage des deux versants assaillis tour à tour, occupés un moment, foudroyés l'instant d'après, devenait la scène d'un nouveau carnage. Les chevaux renversés, les caissons éclatés sous les obus, les cadavres mutilés des cavaliers et des fantassins, jonchaient le sol, inondaient les sillons de sang, sur une étendue d'une lieue carrée, sans que ni le feu, ni le fer, ni la mort de tant de braves pût faire reculer d'un pied les deux armées. Les cadavres des Anglais, des Écossais et des Français, tombés à leur poste, et gardant leurs rangs après le trépas, occupaient encore les positions vides de combattants.

La Haie-Sainte, emportée par les Français, ne leur livre que des cadavres et des murailles calcinées. D'Erlon et ses divisions, plus rapprochés de Napoléon sur sa gauche, s'engagent insensiblement, entraînés par le danger des corps de Reille. Son artillerie couvre de feu les mamelons en face de lui; mais ses boulets se perdent dans les collines dont Wellington a le soin de couvrir ses régiments, pendant que l'artillerie anglaise, plongeant sur les colonnes françaises obligées de se découvrir pour l'aborder, emportent des files entières de d'Erlon.

#### XXXV.

A ce moment, Ney, qui vient d'arriver à son poste en face du Mont-Saint-Jean, attend un dernier ordre de l'empereur. Le général Drouot accourt de Rossomme, et le tire enfin de son impatience. « Allez dire à l'empereur, » s'écrie Ney en congédiant Drouot, que je vais répondre » à tout ce qu'il attend de moi, et que le Mont-Saint-Jean » va donner son nom à une des plus immortelles victoires » de l'armée. »

Drouot revient vers l'empereur et le trouve préoccupé d'une autre pensée. Sa longue-vue braquée sur les défilés lointains de Saint-Lambert et vers les plateaux nus qui dominaient ces défilés en arrière et à droite, il croyait apercevoir un point noir à l'horizon, incertain si ce point était mobile ou fixe, et si c'était une forèt, un nuage ou un corps de troupes en position. Se tournant vers le maréchal Soult, son chef d'état-major général, il lui remet la lunette, le prie de regarder, et lui demande ce qu'il

conjecture et ce qu'il voit. « C'est un corps de sept à » huit mille hommes, répond le maréchal; probablement » le détachement que Votre Majesté a demandé à Grou-» chy. » Mais ce corps était si immobile et si confus à l'œil, que les nombreux officiers d'état-major de l'empereur, en regardant tour à tour vers le même point, affirmaient, les uns que c'était une forêt, les autres un de ces brouillards que la répercussion de l'air par les décharges de l'artillerie roulait au loin sur les collines. Dans l'incertitude, l'empereur donna l'ordre au général Subervie, dont les escadrons étaient les plus rapprochés de Saint-Lambert, de se détacher de l'aile droite et de se porter avec trois mille chevaux sur les plateaux de Saint-Lambert, en observation, prêt à combattre le corps mystérieux, s'il était prussien, prêt à le précéder et à le guider à Waterloo s'il était français.

A peine Subervie et Domont avaient-ils porté leurs cavaliers au point et à la distance assignés par l'empereur, qu'un prisonnier prussien surpris par une patrouille de cavalerie entre Wavres et Saint-Lambert était amené devant l'empereur, et déclarait que le corps d'armée aperçu dans ce lointain était l'avant-garde d'une armée de trente mille hommes, que le général prussien Bulow, lieutenant de Blücher, conduisait à l'armée de Wellington. Le prisonnier déclara en même temps que Blücher et le reste de l'armée prussienne avaient couché la nuit dernière à Wavres, et qu'ils n'avaient vu ni en avant ni en arrière l'armée de Grouchy.

## XXXVI.

L'empereur, ému et cherchant en vain à s'expliquer cette présence d'un corps prussien sur sa droite, et cette disparition complète de Grouchy, écrivit à l'instant une troisième dépêche à ce maréchal. « La bataille en ce mo-» ment est engagée sur la ligne de Waterloo. Manœuvrez » rapidement dans ma direction, tombez sur les troupes » qui cherchent à inquiéter ma droite. On m'annonce à » l'instant que Bulow doit attaquer mon flanc. Nous » croyons apercevoir ce corps sur les hauteurs de Saint-» Lambert. Ne perdez pas un moment pour me joindre » et pour écraser Bulow. »

L'officier porteur de cet ordre partit au hasard dans la direction où il présumait se rencontrer avec l'armée de Grouchy. Domont et Subervie, à peine arrivés sur les hauteurs de Saint-Lambert, envoyèrent avertir l'empereur que le corps entrevu était en effet un corps prussien, et qu'ils lancaient des détachements sur leurs ailes à la recherche de Grouchy. L'empereur, en recevant coup sur coup ces communications, ne se rendait pas compte du silence et du vide qu'il entendait et qu'il voyait du côté de Wavres, où le canon de Grouchy aurait dû retentir sur les derrières de Bulow. Inquiet, quoique encore confiant dans la manœuvre de Grouchy, que chaque minute pouvait révéler, il se résolut cependant à découvrir un peu sa ligne de bataille à droite, pour faire face aux éventualités dont l'approche de Bulow le menaçait du côté de Saint-Lambert. Il envoya ordre au comte de Lobau, un de ses lieutenants de confiance,

de quitter la position qu'il occupait en face de la gauche des Anglais, et de se porter avec dix mille hommes près des gorges de Saint-Lambert, dans une position qui lui permît au besoin de résister à trente mille. Lobau obéit, enlevant ainsi dix mille combattants à la lutte engagée, et perdu pour la victoire dans un poste intermédiaire d'observation, où il ne pouvait ni combattre ni manœuvrer contre Wellington.

Cette prudence douloureuse et peut-être excessive de l'empereur, dans un moment où le temps et la vitesse pouvaient compenser le nombre, affaiblit son armée, déjà diminuée du corps de Grouchy, de treize mille soldats et d'excellents généraux. La ligne de bataille ne comptait plus que soixante mille hommes contre quatrevingt-dix mille. Néanmoins il ne se troubla point de cette infériorité accrue par un excès de prévoyance; mais se tournant, après ces ordres donnés, vers le maréchal Soult qui tenait la plume, et continuant dans son langage géométrique le calcul de probabilités des chances de victoire ou de défaite qu'il avait énumérées le matin avant la bataille: « Nous avions, dit-il à Soult, » ce matin quatre-vingt-dix chances sur cent pour nous, » l'arrivée de Bulow nous en retranche trente; il nous » en reste soixante contre quarante. Si Grouchy répare » la faute qu'il a faite hier en s'arrêtant à Gembloux, et » s'il envoie son détachement avec promptitude, la vic-» toire n'en sera que plus décisive, car le corps de Bulow » sera entièrement perdu! »

Admirable sang-froid d'un génie mathématique de la guerre qui, à force de manier les masses sur la carte et sur le sol, réduisait la victoire ou la défaite à un méca-

nisme de nombres et de manœuvres, indépendamment des hasards que se réserve la Providence, et du moral des combattants qui double ou dédouble les armées par le sentiment. Il ne comptait pas assez dans son calcul la résolution que Wellington avait communiquée à ses Anglais et à ses Écossais de vaincre ou de tomber à leur poste sur les escarpements où il les avait cloués.

#### XXXVII.

Pendant ces péripéties du quartier général, Ney, qui les ignorait, formait le centre de l'armée en trois colonnes, descendait au pas de charge à leur tête les pentes de la Belle-Alliance pour s'élancer d'en bas à l'assaut du Mont-Saint-Jean. Les généraux Durutte, Donzelot, Marcognet, commandaient sous lui, chacun, une de ces colonnes. Durutte divergeait vers la gauche des Anglais; Donzelot, annonçant son approche par le feu de trente pièces de canon, vers leur droite, pour gravir au delà d'Hougoumont les collines de la forêt de Soignes; Marcognet commandait la colonne du centre. Ney vole de l'une à l'autre là où croît le danger. Les trois chocs sont irrésistibles. Durutte enlève tous les hameaux fortifiés entre Mont-Saint-Jean et l'extrême droite. Marcognet enfonce les deux brigades des généraux Perponcher et Picton. Picton tombe frappé à mort dans les bras de ses soldats. Les Belges se replient en déroute; la première ligne des Anglais se disperse et remonte vers les plateaux. Donzelot refoule également de la Haie-Sainte les bataillons de Byng sur les plateaux supérieurs d'Hougoumont. Des cris de victoire s'élèvent et se répondent des trois colonnes françaises. Ils retentissent dans les intervalles du feu qui monte et qui s'approche jusque dans les bagages de l'armée anglaise et de l'armée belge, qui croient la bataille perdue. Les blessés qu'on rapporte du champ de bataille, les boulets du général Marcognet qui labourent les arbres de la forêt et qui sillonnent la route de Bruxelles, ébranlent ces groupes de non-combattants, embarras et nécessité des camps. Ils fuient et tracent un courant de panique bientôt grossi par les équipages sur le chemin de Bruxelles. L'empereur apercoit cet ébranlement et croit v voir le symptôme de la déroute. Ney, plus rapproché, appelle l'artillerie de réserve restée à la Belle-Alliance, pour achever cette déroute commencée. L'artillerie descend au galop la pente de la Belle-Alliance sur la droite et en arrière de Ney; mais les terrains, défoncés par l'inondation de la veille, engloutissent les roues jusqu'aux essieux. Tous les efforts des hommes et des chevaux pour arracher les affûts à la fange sont inutiles. Ney, en attendant ses pièces, poursuit sa course vers le Mont-Saint-Jean en combattant toujours; il touche aux derniers mamelons, il se croit vainqueur.

### XXXVIII.

Wellington, à cheval au milieu de son état-major sous un grand arbre, but cent fois atteint de nos boulets, voit le désastre de notre artillerie abandonnée à elle-même dans le bas-fond. Il galope vers deux de ses régiments de dragons en bataille sur le bord de l'escarpement. Il fait enlever les gourmettes des brides des chevaux, afin que l'animal, emporté à la fois par la descente et par la masse sans que la main du cavalier puisse même involontairement le retenir, se précipite d'un élan et d'un poids irrésistibles sur la cavalerie française, manœuvre désespérée digne des Numides contre les Romains, et que la taille et l'impétuosité du cheval britannique rendaient plus désespérée encore. Il fait distribuer de l'eau-de-vie aux cavaliers pour enivrer l'homme de feu pendant que le clairon enivre le cheval, et il les lance lui-même, ventre à terre, sur les pentes du Mont-Saint-Jean.

Ces deux régiments, précipités comme une avalanche sur les carrés d'infanterie française étagés derrière le maréchal Ney, les traversèrent avec la force d'un bloc arraché à sa base, arrivèrent jusqu'à nos batteries embourbées au fond de la vallée, sabrèrent les artilleurs sur leurs pièces, coupèrent les traits des attelages, renversèrent les affûts, et éteignirent pour le reste du jour le feu de cette artillerie. Le colonel Chandon mourut de leurs mains sur ses pièces. Le maréchal Nev, témoin d'en haut de ce désastre de son artillerie et du ravage des deux régiments anglais dans ses carrés, lança contre eux les régiments de cuirassiers du général Milhaut. Les cuirassiers chargèrent avec moins de fougue, mais avec un même courage et des chevaux plus souples, les dragons emportés par des chevaux de trop grande taille que le frein ne gouvernait pas assez dans leur course. La moitié des dragons périt dans ces charges; le reste, décimé et mutilé, fut ramené par les cuirassiers sur les hauteurs. L'artillerie fut vengée, mais le coup était porté.

### XXXIX.

Nev cependant avancait lentement, mais toujours avec ses colonnes d'attaque. En touchant aux retranchements palissadés, il fait charger les Hanovriens qui les couvraient par les cuirassiers de Milhaut et par sa cavalerie légère. Cette masse de cavalerie enfonce les Hanovriens et tue le général Omptéda qui les commande. Le major général anglais Ponsonby, envoyé pour remplacer les Hanovriens avec trois régiments de dragons, est tué à son tour de sept coups de lance sous son cheval renversé. Nev franchit sous une voûte de feu, d'obus et de boulets les derniers escarpements qui bordent les plateaux du Mont-Saint-Jean. Au pied de ces talus, comme au pied des murs d'une forteresse, Français, Anglais, officiers, soldats, hommes et chevaux, les uns cherchant à gravir, les autres à précipiter, tous à frapper, se mêlent sous les boulets des deux cents pièces de canon de l'artillerie de Wellington, se déchargent leur fusil dans la poitrine, se sabrent, se percent, s'entre-déchirent, se faisant des cadavres d'hommes et de chevaux renversés, les uns un rempart, les autres des degrés sanglants pour défendre ou pour escalader les talus. Ney, qui voit, à travers la fumée, les premiers uniformes français border le plateau, court à sa victoire. Il fait dire à l'empereur qu'un dernier effort de la réserve va lui donner le champ de bataille, et que les Anglais ébranlés font filer déjà leurs équipages sur Bruxelles.

« Je les tiens donc! » s'écria l'empereur. Son visage,

son geste, sa voix triomphent au milieu de son état-major soulagé du poids d'une si longue anxiété. Il remonte
à cheval, il court aux généraux de sa garde, il leur donne
l'ordre de former leurs colonnes et de voler au secours
de Ney. Pendant qu'il galope, çà et là, dans la vallée,
de corps en corps, pour animer ses réserves impatientes,
un boulet des batteries anglaises emporte, à côté de lui,
le général d'artillerie Devaux. Il le voit tomber avec douleur. Mais le feu de l'action ne lui laisse pas le temps de
déplorer une perte; il remonte à son poste et redescend
de nouveau de son cheval pour observer l'exécution des
ordres donnés à ses réserves, et les derniers triomphes
de Ney.

L'enivrement de la victoire éclate enfin dans ses traits; il se promène, les bras croisés sur sa poitrine, en long et en large sur les cartes de la bataille déroulées à ses pieds, les yeux fixés sur la fumée immobile du Mont-Saint-Jean qui n'avance ni ne recule, malgré le tonnerre incessant qui sort de ce nuage. Derrière ce nuage, il semble contempler d'avance le sort de la journée et celui de l'Europe déjà visible pour lui seul. Le maréchal Soult, figure de bronze, guerrier dont le sang-froid ne se déride ni ne s'assombrit jamais au gré des enthousiasmes ou des découragements de la guerre, suit en boitant l'empereur, reçoit ses impressions par demi-mots, transmet ses ordres, partage et soutient sa confiance. Tous les rideaux, depuis la Haie-Sainte jusqu'au Mont-Saint-Jean, sont balayés des corps ennemis. L'armée française couvre partout de ses colonnes, de ses carrés, de ses réserves déjà formées, les rampes visibles à l'œil de la forêt de Soignes. Le canon anglais se ralentit et semble attester, par ces longues intermittences, des batteries successivement éteintes par le sabre des cuirassiers de Ney. Rossomme, dont presque tous les officiers sont en mission pour porter des ordres suprêmes aux réserves et à la garde, présente l'aspect d'un bivouac plein de loisir et de sécurité après les fatigues d'une victoire, dont le général n'a plus qu'à faire poursuivre et achever les résultats.

Derrière l'armée anglaise, de l'autre côté de la forêt, tout au contraire annonce l'ébranlement et le commencement d'une défaite. Le chemin de Bruxelles et les lisières des champs dont il est bordé, sont couverts de blessés qui se traînent, en répandant leur sang sur la route, ou qu'on transporte aux ambulances dans les chaumières voisines. Une longue colonne de paysans consternés, de femmes, d'enfants, de vieillards, chassant devant eux leurs troupeaux, ou emportant leurs hardes et leurs meubles sur des chariots; des soldats, des officiers, des généraux frappés par les balles, des chevaux expirants sur les bords des fossés, des domestiques d'armée se hâtant pour sauver les équipages de leurs maîtres, ne forment sur un espace de quatre lieues qu'une colonne de fuite du champ de bataille aux portes de la capitale. Le canon, qui gronde depuis onze heures de la matinée en se rapprochant et en se multipliant, ébranle l'air et les cœurs dans les rues de Bruxelles. La ville entière est sortie des maisons et s'interroge sur les places publiques. Le bruit d'une victoire de Napoléon, qui livre la Belgique à ses armes, et qui va faire une troisième fois de ses riches campagnes l'arène sanglante et déchirée de l'Europe, se répand de bouche en bouche. Le peuple est consterné, les princes, la noblesse, les riches démeublent leurs hôtels, et fuient avec leurs familles sur les routes d'Anyers.

#### XL.

Tel était, à six heures après midi, l'aspect si divers des deux causes derrière les deux armées.

Au milieu, Wellington, resserré et presque forcé sur son dernier champ de bataille, entre la lisière de la forêt et les gradins du Mont-Saint-Jean, escaladés à demi par Ney, et bientôt emportés par la terrible garde de Napoléon; ses corps déjà décimés; des milliers de morts laissés derrière eux sur les versants de la Haie-Sainte, d'Hougoumont, de Waterloo; onze de ses généraux morts à ses pieds, et, parmi eux, son ami et son bras droit, le général Picton; enfin, huit de ses aides de camp, sur dixsept, tués ou blessés autour de lui; Blücher vaincu et égaré loin de lui dans les plaines de Namur; Bulow, qu'il avait attendu tout le jour, invisible aux officiers qu'il envoyait d'heure en heure observer l'horizon du côté de Wayres.

Mais la fortune de Wellington, entièrement évanouie dans tout ce qui l'entourait, était tout en lui-même, et dans l'immuable volonté de périr ou de vaincre qu'il avait su communiquer à son armée. Ayant déjà fatigué ou tué sept chevaux sous lui, Wellington, remonté sur le huitième, courait de brigade en brigade imprimer d'un mot l'ordre, le mouvement, l'impulsion, la confiance, l'intrépidité, le mépris de la mort, le devoir, héroïsme froid, mais invincible des peuples libres, et revenait à l'instant reprendre son poste de combat sous

le chêne élevé de Waterloo, afin que ses officiers ne s'égarassent jamais à le chercher, quand une face nouvelle du combat voulait une décision ou un secours. C'est là qu'il restait en butte aux boulets qui pleuvaient sur les branches de l'arbre immobile, n'attendant plus la victoire, mais la nuit. Car la nuit, maintenant sa seule espérance, pouvait seule aussi lui ramener les Prussiens à travers les ténèbres et les défilés de Saint-Lambert.

Mais la nuit ne venait pas, et les colonnes de la garde s'ébranlaient déjà pour escalader la terrasse du Mont-Saint-Jean sous les regards de Wellington, et on n'apercevait pas les Prussiens.

### XLI.

Par un étrange et peut-être fatal hasard des combats, car cette vue paralysa son âme, dissémina ses forces, et retint son bras qui allait frapper le dernier coup, et qui avait le temps de le frapper, ce fut l'empereur qui les aperçut le premier, bien loin et en bien petit nombre encore, derrière les hauteurs des collines de Saint-Lambert. Voici ce qui s'était passé, à l'insu de Napoléon et de Wellington, pendant ces obscurités, à l'armée de Blücher et à l'armée de Grouchy.

Grouchy, comme nous l'avons dit, ayant perdu de vue par sa lenteur involontaire Blücher à Gembloux, n'avait plus su le lendemain où le poursuivre. Cette hésitation avait donné à Blücher le temps de se réorganiser à Wavres, et d'avertir lord Wellington qu'il allait se rapprocher de lui vers Bruxelles, et diriger d'abord de ce côté les trente mille hommes intacts de Bulow. Il fut convenu en conséquence que celui des deux généraux alliés qui serait le premier attaqué par l'empereur accepterait la bataille et résisterait, sans reculer d'un pas, en attendant l'autre, qui viendrait, pendant le combat, attaquer en flanc l'armée de Napoléon.

Cette convention était le secret de la résolution obstinée de Wellington à combattre jusqu'à extinction de feu ou de vie sur le revers étroit de la forêt. Blücher, averti la nuit du 18 par les dépêches du général anglais, marchait depuis la pointe du jour, pour arriver sur la ligne de Waterloo, à travers l'immense distance qui l'en séparait la veille. Wellington le présumait sans le savoir. L'incertitude des positions occupées par l'empereur empêchait Blücher et Bulow de communiquer par des courriers avec ce général; tout était conjecture et obscurité entre eux. Cependant Blücher était déjà à quatre lieues du champ de bataille, précédé par les premiers corps de Bulow, marchant avec précaution et s'arrêtant souvent au bruit du canon de Waterloo, dont il cherchait à deviner la direction, et à ne pas dépasser la ligne, de peur d'être coupé par l'aile droite de Napoléon. Cette armée se trainait lentement, plus qu'elle ne marchait, dans des gorges profondes, inondées, étroites, fangeuses, qui se creusent dans la marne entre les hauts mamelons des gorges de la Chapelle.

C'était là que l'empereur avait ordonné, par trois messagers adressés la veille et dans la nuit à Grouchy, de poster d'abord un détachement de sept mille hommes, puis de se rapprocher tout entier lui-même pour entrer en communication et en ligne avec lui. La fatalité, la distance,

l'incertitude de la direction inconnue à suivre pour rencontrer Grouchy, l'imprudence du major général de confier à des officiers isolés des ordres si importants, avaient égaré ces dépêches. Le maréchal Grouchy n'avait aucune nouvelle de l'empereur; il errait de son côté, exécutant l'ordre qu'il avait recu de suivre Blücher, cherchant les Prussiens, ne les trouvant pas, craignant également de manguer à l'empereur s'il s'éloignait trop vers Namur, et de laisser les Prussiens se recomposer et échapper à leur défaite s'il les abandonnait trop vite pour se rapprocher de Napoléon. Situation complexe et fatale, dont l'ignorance a fait une trahison ou une impéritie, et qui n'était que l'exécution littérale des ordres de Napoléon, le tâtonnement forcé d'un général trop détaché de son centre, craignant également de suivre trop ou de trop violer un ordre imprudent.

### XLII.

Il est bien vrai que les généraux de Grouchy, entre autres Excelmans, soldat aventureux et consommé, précédant Grouchy sur les pas des Prussiens, lui avaient fait dire que Blücher et Bulow inclinaient vers Wavres pour faire leur jonction avec les Anglais. Il est vrai aussi que les autres généraux, lieutenants de ce maréchal, Gérard, Rumigny, et des colonels de l'armée, faisant halte le 18 à midi au village de Walain, entre Wavres et Gembloux, avaient entendu le canon de Waterloo du haut d'un kiosque du jardin de leur hôte et s'étaient écriés en calculant l'immensité du retentissement : « C'est le canon

» de Wagram! » Le maréchal avait été averti par eux; il était venu écouter les détonations croissantes. L'hôte, interrogé par lui, avait indiqué la forêt de Soignes comme le foyer de ces détonations. Le général Gérard, dont le sang bouillait d'impatience, avait dit au maréchal : « Marchons au canon! » Le général Valazé, accourant au même bruit avec un guide du pays, s'était écrié en montrant la direction de Mont-Saint-Jean : « Voilà la » bataille, c'est là qu'est la bataille! » Le guide avait confirmé l'exclamation des généraux, et dit au maréchal qu'il se chargeait d'y conduire l'armée en trois heures. Le fougueux colonel Briqueville, comme Excelmans, comme Gérard, comme Valazé, avait dit : « Courons au » bruit! marchons au canon! »

Les dragons eux-mêmes, groupés autour de leurs officiers, demandaient à marcher à ce bruit qui appelle l'homme de guerre, et montraient du geste de légers nuages cendrés à l'horizon s'élevant lentement dans le ciel sur les collines, affirmant que c'étaient les légères nuées de la poudre blanchies par le soleil et roulées par le vent. Grouchy, ne s'entendant point appeler par l'empereur, et craignant de faillir en abandonnant l'ennemi vers Wavres, avait contenu son impatience de poursuivre sa route dans une situation parallèle à Napoléon, au lieu de marcher à lui. Excelmans seul, entraîné par le véritable instinct de la guerre, s'avanca avec ses dragons jusqu'à la Dyle et voulut faire traverser la rivière à ses dragons. Mais, rappelé par un ordre du maréchal, il dut renoncer à son audace et étouffer son pressentiment. Ce pressentiment aurait sauvé Napoléon; l'obéissance passive de Grouchy le perdit. Quelques heures après, le général Berthesène, du corps de Vandamme, approchant de Wavres, aperçut des hauteurs le feu vers Waterloo et des colonnes prussiennes se dirigeant sur ce feu. Il fit avertir Grouchy. « Dites au géné-» ral, répondit le général en chef, qu'il soit tranquille; » nous sommes sur la bonne route; nous avons des nou-» velles de l'empereur; c'est sur Wavres qu'il nous or-» donne de marcher. »

Ce n'est qu'à ce moment, vers quatre heures du soir, que le maréchal recut en effet le second ordre de l'empereur, égaré neuf heures en route par l'officier qui le portait. Il aurait pu interpréter, par la longueur de la bataille et par l'intensité du canon, le besoin probable qu'éprouvait Napoléon de son aile droite, et se rapprocher plus directement que par Wavres. Il n'en fit rien; l'événement lui a donné tort. Il fit attaquer Wavres par Vandamme; c'était encore un temps inutilement perdu. Quand le général Girard, de la division de Vandamme, recut l'ordre d'emporter le village défendu par une faible arrière-garde fortifiée derrière des murs, il se tourna vers un de ses aides de camp, M. de Rumigny, et lui dit avec amertume : « Quand un homme de cœur est le témoin » impuissant de tout ce qui se passe ici depuis ce matin, » quand il reçoit des ordres pareils à celui-ci, et que le » devoir le force d'y obéir, il ne lui reste qu'à se faire » tuer. » Un quart d'heure après il tombait sous les murs de Wayres d'une balle dans la poitrine, et, reçu dans les bras de ses soldats, il allait languir dans une lente agonie, en déplorant, non son sang, mais l'inutilité de ce sang dévoué à l'armée et à la patrie. La trahison était loin de l'àme de Grouchy, général intrépide et consommé,

engagé plus que tout autre dans la cause de Napoléon par sa lutte contre le duc d'Angoulème dans le Midi, et par la récompense qu'il en avait recu de l'empereur dans la dignité de maréchal de France. Sa faute fut de ne pas désobéir à l'empereur, en obéissant à l'ordre plus impératif de l'inspiration et du canon. L'empereur lui-même avait évidemment commis une faute plus grave, en se séparant par une trop longue distance d'une aile si nécessaire à son armée, en présence de deux armées dont chacune pouvait se mesurer avec la sienne. Il avait trop présumé de la défaite des Prussiens la veille, trop présumé de sa victoire sur les Anglais le matin. Mépriser son ennemi est le gage du succès au commencement des luttes de peuples à peuples, c'est le piége du vainqueur après les longues campagnes, où l'on a soi-même enseigné la guerre à ses rivaux.

### XLIII.

Au moment où les réserves s'élançaient pour soutenir Ney, l'empereur, qui ne demandait plus qu'une heure à sa fortune, et qui croyait la tenir, entend, dans les intermittences de la canonnade du Mont-Saint-Jean, des décharges lointaines du côté de Saint-Lambert. Il ne s'en trouble pas, et détache à peine ses regards du point d'attaque où Ney, foudroyé, attendait ses renforts prêts à l'atteindre au pied de la terrasse. Il croyait que ces décharges n'étaient que la rencontre fortuite, sur son extrême droite, entre la division de Grouchy et les avant-gardes de Blücher. Il ne doutait plus d'avoir le temps d'achever

une victoire, avant d'en commencer une autre. La fumée se rapprochait, le bruit grandissait, et des officiers accourant ventre à terre vers son quartier général le détrompèrent malgré lui. La division de Grouchy n'existait que dans sa pensée; elle n'avait point reçu l'ordre; aucun renseignement n'arrivait de l'armée de ce maréchal; les plaines et les coteaux en avant de Wavres étaient vides et silencieux. « Grouchy! Grouchy! » s'écriait à chaque instant Napoléon. « Où est-il? Que fait-il? Envoyez des » officiers au-devant de lui; pressez sa marche, il doit » être à portée de nous sous les collines de la Chapelle ou » vers la Dyle. »

On ne lui répondait qu'en lui montrant les longues colonnes noires des Prussiens et leurs drapeaux qu'il se refusait à reconnaître, bien que l'aigle noire fût visible aux yeux de son état-major. Déjà ces colonnes, fortes de trente mille hommes au moins, débouchaient et descendaient des gorges de Saint-Lambert, refoulant devant elles nos trois mille hommes de cavalerie légère, et marchant au pas de charge contre les troupes du comte Lobau, qui couvraient la droite de Planchenoit. L'empereur, à cette vue, rappelle l'ordre d'attaque générale qu'il avait déjà donné au général. Il abandonne Ney à lui-même avec la gauche, le centre et la réserve déjà engagés. Il garde Lobau pour couvrir son champ de bataille contre les Prussiens, toujours grossissants. Il n'en peut plus douter, Grouchy a été devancé. Bulow et bientôt Blücher, qu'on aperçoit dans le lointain, arrivent en masse au milieu du drame, et vont le dénouer par l'anéantissement de Lobau, si Grouchy n'arrive pas aussi promptement qu'eux sur leurs pas. Mais il se flatte encore que

ce général a suivi ou côtoyé l'armée prussienne, et chaque coup de canon qu'il entend derrière Planchenoit lui retentit au cœur, comme la voix de son aile droite.

Cependant Lobau, placé entre Planchenoit et Bulow, combat avec une intrépide assurance l'armée prussienne, et l'arrête près d'une heure sous les murs de l'église et dans le cimetière de Planchenoit; mais pendant que le sixième corps se dévouait avec Lobau pour arrêter ce débordement d'une armée nouvelle, les Prussiens affluaient toujours et se rejetaient avec une formidable artillerie sur les pentes plus avancées, à Planchenoit, vers notre centre, foudrovaient, de là, la maison d'école et l'observatoire même d'où l'empereur gouvernait de l'œil la lutte des trois armées. Les boulets planaient sur sa tête et frappaient les arbres et les murs autour de son quartier général. Arraché par l'urgence du péril à l'attention qu'il portait à l'assaut de Ney, Napoléon fait suspendre le mouvement déjà commencé vers le Mont-Saint-Jean par sa jeune garde, et la dirige au pas de course vers le comte Lobau pour le soutenir. Ney, impatient, se retourne, et voit ses renforts prendre une autre direction; il s'arrête, il réfléchit, il hésite, il voit que la victoire ou la défaite de l'armée sont désormais à lui seul. Il puise dans l'extrémité même de la circonstance l'inépuisable courage qu'il a dans le sang pour tout sauver en précipitant tout. Il envoie ordre sur ordre de courir à lui à toutes les réserves qu'il aperçoit en position sur sa gauche ou derrière ses colonnes; la charge bat sur tous les points, et un courant de toutes les troupes se précipite vers le Mont-Saint-Jean.

### XLIV.

L'armée anglaise respirait à peine entre deux assauts, et Wellington, immobile sur son cheval blessé, regardait avec un intrépide découragement de la victoire cet élan de l'armée française vers lui seul, quand le canon de Bulow, retentissant tout à coup sous les collines de Plarchenoit, qui lui dérobaient encore les Prussiens, lui amenait enfin un secours si longtemps et si énergiquement attendu : « En avant! mes amis! » s'écria-t-il en agitant son épée aux yeux de ses troupes, « nous avons assez ré-» sisté de pied ferme, à nous maintenant d'attaquer! » A sa voix, une colonne anglaise se forme, et, se précipitant sur la gauche des colonnes de Ney, court assaillir la Haie-Sainte, pour fondre ensuite sur l'espace intermédiaire entre l'empereur et Ney. La Haie-Sainte, crénelée et défendue par notre infanterie, foudroie la colonne, Ney pousse les lanciers et les chasseurs de son corps d'armée sur ses flancs. Ils balaient les régiments anglais remontant mutilés devant eux; ils les poursuivent le sabre à la main, et, franchissant sur leurs pas les dernières rampes du plateau, moins inaccessibles à gauche, ils se reforment après les avoir franchies. Ils chargent les batteries d'artillerie anglaise établies sur le bord du plateau, tuent les canonniers sur leurs pièces, dépassent les batteries éteintes, et vont sabrer les carrés d'infanterie de réserve anglaise jusque dans le camp où ils se croyaient à l'abri derrière leurs feux. Ney lui-même s'élance à la tête des cuirassiers au secours de sa cavale-

rie, dont il entend les cris de victoire sur le plateau. Il s'v maintient un moment l'épée à la main, comme un soldat monté le premier à l'assaut, plus que comme un chef. Les Anglais interdits n'osent l'aborder pour l'en précipiter de nouveau. Il espère un moment que sa témérité, sa promptitude, son élan, son succès décideront l'empereur à lui prêter sa garde et à oublier les Prussiens. Mais l'empereur, qui embrasse l'ensemble et qui prévoit qu'une victoire inachevée de son lieutenant sera suivie d'une retraite nécessaire et d'une déception de l'héroïsme de ses troupes, murmure contre la témérité de Nev. Le maréchal Soult entre dans les pensées de l'empereur. « Il » nous compromet comme à Sierra; il nous engage au » delà de nos moyens; il nous entraîne d'un seul côté, » tandis que nous avons à faire face à tous. — Voilà un » mouvement prématuré qui pourra nous coûter cher. » dit Napoléon. Il admire et condamne à la fois l'intrépidité de son général.

# XLV.

Pendant ce court dialogue au quartier général, Ney, trop avancé, recule en effet sous le choc de toute la cavalerie de Wellington, qui précipite le maréchal et ses colonnes au bas de l'escarpement et jusque derrière la seconde ligne. Napoléon le voit, craint que ce reflux ne rompe son centre, ordonne à Kellermann, à Milhaut et à Guyot de réunir toutes leurs divisions de cuirassiers aux lanciers, aux dragons, aux chasseurs, aux grenadiers à cheval de la garde, et de soutenir Ney qui fléchit.

Cette masse immense de grosse cavalerie, la plus aguerrie et la plus redoutable de l'Europe, dernier coup de foudre de toutes nos grandes batailles, au nombre de dix mille chevaux, fond au galop sur la cavalerie anglaise déployée pour l'attendre. Mais Wellington n'avait pas attendu le choc; à l'approche de nos escadrons accourant aux cris de Vive l'empereur! les régiments anglais forment deux masses, se replient à gauche et à droite et démasquent soixante bouches à feu en bataille, vomissant la mitraille sur les cavaliers de la garde. Les premiers rangs jonchent le plateau de cadavres d'hommes et de chevaux mutilés ou morts; les seconds le franchissent. éteignent une seconde fois les canons anglais, fondent sur les carrés de Wellington, citadelles vivantes placées par lui à distance pour se couvrir les unes les autres. Ils essuient le feu roulant de ces carrés, pénètrent jusqu'aux dernières réserves de Wellington, les chargent sans les démolir, reviennent se reformer après la charge pour reprendre leur élan sur d'autres carrés, les ouvrent quelquefois sous le poitrail sanglant de leurs chevaux, plus souvent roulent à leurs pieds sous leurs baïonnettes. Après chaque charge le carré anglais se déploie en éventail pour donner plus de surface à son feu, et se reforme en bloc de feu pour recevoir plus solidement un autre choc. La brigade du major général de Wellington résiste ainsi à onze charges en rétrécissant à chaque charge son carré. Quelques régiments anglais et écossais sont réduits de deux tiers et ne s'ébranlent pas, résolus à se laisser tuer jusqu'au dernier peloton plutôt que de céder la place et la victoire. Une division écossaise de quatre mille hommes ne compte plus que quatre cents combattants. Elle

fait demander du renfort au général en chef. « Qu'elle » meure, mais qu'elle reste, répond lord Wellington, il » n'y a que la nuit ou Blücher qui puissent nous en » donner, des renforts! » La division se résigne et obéit.

Wellington, le prince d'Orange, lord Hill, Pozzo di Borgo, Alava, général espagnol volontaire, tour à tour volent d'un régiment à l'autre pour les animer, se renferment un moment au centre du carré, reçoivent la charge, s'ouvrent un passage après le feu, courent à un autre, portant partout la résolution et l'exemple. « Tenez » ferme, ferme, tenez jusqu'au dernier, mes enfants, ré- » pète Wellington de carré en carré; si nous abandon- » nons le champ de bataille, que dira-t-on de nous dans » la Grande-Bretagne! » C'était le mot d'ordre de Nelson à Trafalgar, l'œil de l'Angleterre sur chacun de ses soldats.

Il se désespérait cependant en voyant tomber ainsi ses intrépides compagnons de guerre. « Grand Dieu, » disait-il en regardant le soleil lent à disparaître et Blücher lent à arriver, « faudra-t-il donc voir tailler en pièces » tant de braves gens! » Jamais les Français n'avaient été si acharnés à la victoire, jamais les Anglais si inébranlables à la défaite; on sentait que c'était la proie du monde qu'ils se disputaient pour la dernière fois. Le monde moderne n'avait jamais vu une si terrible étreinte de deux nations corps à corps sur un aussi étroit espace. Tout était sang, cadavres, chevaux, affûts, canons, armes brisées sous les pieds! Ney, oubliant qu'il était général et abandonnant chaque régiment à son instinct, combattait lui-même, son chapeau de général élevé dans

la main gauche, son épée brisée dans la droite, son cheval tué sous lui à ses pieds.

Le général Lesourd, atteint de six coups de sabre, descend de son cheval pendant que ses dragons se rallient pour une nouvelle charge, se fait couper le bras et étancher le sang, remonte à cheval et charge avec eux. Des deux côtés on ne respire plus que pour tuer; frapper et être frappé c'est vivre! Chefs, soldats, animaux mèmes, semblent avoir dit adieu à l'existence, et ne chercher, comme dans un cirque mortel, qu'à tomber avec plus de gloire et à tomber sur le cadavre de l'ennemi.

Le prince d'Orange, digne ce jour-là de Wellington et du trône qu'il disputait les armes à la main, est cerné dans un petit groupe de combattants par tout un escadron de cuirassiers français les sabres levés et déjà tendus pour l'atteindre. Le septième bataillon belge voit son danger, fond sur les cuirassiers à la baïonnette, les rompt, les traverse, et délivre son prince héréditaire. Le prince arrache de sa poitrine sa décoration, la jette au hasard au milieu du bataillon et s'écrie : « A tous, mes » enfants! Vous avez tous conquis la gloire et mon » trône! » Un cri de Vive le prince d'Orange! Vive le roi de nos enfants! s'élève du bataillon libérateur.

## XLVI.

Mais les dix mille cuirassiers français parcouraient et ravageaient toujours ce champ de bataille détrempé d'eau et de sang, et pétri comme une argile rouge sous les pieds

de vingt mille chevaux des deux camps. Wellington, un moment hors de la mèlée et revenu à son poste sous le chêne, n'a plus à ses côtés que trois aides de camp sur dixsept, étendus blessés ou mourants. Sa lunette à l'œil, il contemple quelques instants ce tourbillon de charges, il voit que les balles de ses carrés s'émoussent contre les cuirasses de nos cavaliers. Il fait passer de rang en rang à ses intrépides Écossais l'ordre de se laisser aborder sans tirer, de percer le poitrail des chevaux de la pointe des baïonnettes, de se glisser jusque sous les pieds des animaux, et de les éventrer avec le glaive court et large de ces enfants du Nord. Les Écossais obéissent et chargent euxmêmes à pied nos régiments à cheval. Trois heures entières avait duré cette mêlée, emportant douze à quinze milliers d'hommes des deux nations, sans emporter un sillon du sol sous leurs pieds. Les blessés et les morts jonchaient la boue, les survivants comblaient les vides en se resserrant à la voix éteinte des officiers. Ney, remonté sur le cheval d'un de ses cavaliers, était emporté et rapporté, par le flux et reflux de la mèlée, tantôt jusqu'aux réserves anglaises, tantôt jusqu'aux bords du plateau; le moindre renfort de troupes fraîches lui donnait la victoire et la route de Bruxelles. Déjà une de ses batteries la balayait de loin et lançait des boulets au milieu de la colonne de fuyards. Mais rien n'ébranlait ces brigades, renouvelant sans cesse avec l'imperturbable flegme du nord la manœuvre qui les déployait et les refermait à l'approche de ses escadrons.

# XLVII.

Napoléon lui-même, soit qu'il crût en ce moment la victoire acquise au maréchal, et que la certitude de vaincre lui donnât l'impartialité nécessaire pour louer un ennemi, soit que l'homme de métier l'emportât chez lui sur l'homme de la lutte, admirait d'en haut, à travers la fumée, la beauté sinistre de ce spectacle, la solidité, les évolutions, la précision des feux et des manœuvres des Anglais. «Quelles braves troupes!» disait-il avec l'accent d'un généreux enthousiasme et d'une mâle pitié au maréchal Soult, debout, à côté de lui, sur le tertre d'où ces deux guerriers contemplaient le Mont-Saint-Jean. « Quelles braves troupes! et comme elles travaillent avec » constance et vigueur. Les Anglais se battent bien, il » faut en convenir, nous les avons formés. Ils sont dignes » de nous; mais ils ne tarderont pas à fuir!» — «La ca-» valerie française nous entourait, comme si c'eût été la » nôtre, » écrivait Wellington lui-même, quelques jours après, dans ses récits de la bataille. Mais, malgré la bravoure téméraire de Ney, de Kellermann, de Guyot, de Milhaut, de Lesourd, qui commandaient cette cavalerie. aucune âme d'ensemble ne gouvernait ces charges disséminées, et ne donnait à ces régiments épais la masse, le poids, la persistance et l'irrésistible courant d'hommes et de chevaux, par lesquels un grand homme de cheval rendait autrefois cette cavalerie réunie l'arbitre de la fin des journées de guerre. Murat manquait à ces escadrons;

son coup d'œil, et son ânie, et son sabre manquaient à l'empereur.

Il était en ce moment à Toulon, obscur, caché, repentant, pleurant sa faute, implorant vainement le champ de bataille pour se laver dans le sang, et se rongeant le cœur de ce que ses régiments allaient charger et mourir sans lui! Tous les hommes de guerre conviennent que l'absence de Murat fut la fortune de Wellington dans ces dernières charges de cavalerie du Mont-Saint-Jean. Napoléon lui-même, quoique aigri et mécontent de ce roi des déroutes, ne put s'empêcher de répéter à plusieurs reprises : « Ah! si Murat était là!»

### XLVIII.

L'absence de ce héros, l'invincible solidité des Anglais, la stoïque constance des Écossais, l'éparpillement successif de nos charges frappant partout, ne perçant nulle part, la lassitude des hommes et des chevaux de courir et de lutter trois heures dans des terres défoncées et glissantes, qui consumaient les forces des animaux sous un soleil d'été, dont l'ardeur était doublée par la flamme des décharges et par l'haleine des hommes et des chevaux; enfin les batteries de réserve de Wellington, reconquises par ses artilleurs après le reflux de nos escadrons, et vomissant sur nous la mitraille, avaient enfin séparé les combattants et rejeté de nouveau Ney et son armée sur les bords du plateau qu'il avait vainement gravi.

Napoléon, à cet aspect, cesse d'hésiter; le danger de Ney l'entraîne lui-même; il appelle à lui le général Petit, avec les chasseurs à pied de sa garde, et lui confie le soin de couvrir sa droite vers Planchenoit, et, tranquillisé un instant sur ce point, il fait former une colonne d'attaque des grenadiers à pied de sa garde, colonne invincible qu'il lance au secours de sa cavalerie pour l'affermir sur le plateau contre les charges renouvelées de Wellington.

Les six mille grenadiers s'élancent aux cris de Vive l'empereur! l'arme au bras. Wellington les contemple avec une terreur qui tient au prestige de ce corps immortalisé sur tant de champs de bataille. Il sent qu'il faut agir sur de pareils soldats, non comme avec des hommes, mais comme avec un élément. Il les attend à la bouche d'une batterie de guarante pièces de canon, dont les artilleurs ont la mèche à la main. Ils montent, ils approchent, la batterie éclate aussitôt que la fumée du bronze s'élève, et laisse le regard plonger sur les pentes. Les Anglais voient la noire colonne flotter un moment; mais ce flottement se consolide, la colonne serrée s'avance aussi muette, aussi compacte, l'arme toujours au bras, sans tirer, sans se hâter, sans se ralentir. A une seconde décharge, même oscillation, même raffermissement, même silence; on voit seulement l'immense bataillon se presser sur lui-même, comme un immense reptile qui se concentre sous ses écailles, quand sa tête a été touchée par le fer. A la troisième décharge, les Anglais, penchés sur le bord du ravin, regardent encore. La colonne est réduite à un bloc immobile d'hommes, décimés par ces trois mitrailles : deux des bataillons sont couchés sur la rampe, à côté de leurs fusils encore chargés; les deux autres hésitent, délibèrent, et reculent enfin devant cet écueil de feu, pour aller chercher un autre accès sur ces inabordables hauteurs. Mais Wellington, couvrant toute son armée de deux cents pièces de canon, les attend partout derrière le même rempart de bronze.

#### XLIX.

Napoléon pâlit, doute enfin de la victoire, sent trop tard la nécessité de vaincre entièrement quelque part, s'il ne veut pas être vaincu un moment après partout. « Mon cheval!» s'écrie-t-il en jetant un dernier regard sur les Prussiens contenus passivement par d'Erlon. On lui amène son cheval, cheval persan, d'une blancheur de cygne, qu'il aimait à monter au feu, à cause de son éclat qui le faisait reconnaître de loin par ses troupes, et de son sang-froid qui le tenait immobile aux détonations des obus. Je l'ai vu survivre de longues années après son maître, toujours fier, superbe et doux, et redressant la tète au nom de Waterloo, comme s'il se souvenait de sa gloire.

Napoléon le monte; il part au galop, entouré du groupe de ses officiers, et suivi à distance par les escadrons d'escorte de sa garde à cheval. Il se dirige vers sa gauche, où son frère Jéròme, Guilleminot et le général Reille étaient massés autour de la Haie-Sainte et du château d'Hougoumont. Déjà Ney commençait à plier et à redescendre avec confusion des plateaux devant l'artillerie et la cavalerie ralliées de Wellington. Il était temps.

L'empereur passe devant le front de tout ce qui lui reste de bataillons et d'escadrons au centre et à gauche de la plaine. Il les anime; il leur montre de la main la fumée du Mont-Saint-Jean Une nouvelle armée tout entière, reste de son artillerie, de sa cavalerie, de sa garde, se forme à la voix de ses lieutenants. Quand elle est formée, il s'élance lui-même, l'épée à la main, aux premiers rangs de la colonne de tête de sa garde, et du geste écartant à gauche et à droite les généraux, les officiers qui veulent le couvrir : « Tout le monde en arrière! » s'écrie-t-il, et il marche le premier à l'assaut des pentes les plus escarpées et les plus foudroyantes des plateaux. Un silence morne l'environne; on sent qu'il va chercher son sort. On croit que, s'il ne lui donne pas le triomphe, il lui demandera du moins la mort. Ses traits, toujours calmes, paraissent néanmoins concentrer dans leur immobilité et dans leur silence cette gravité, qui est la seule ardeur permise au commandement. Tout le monde se tait derrière lui; on le laisse à ses pensées; on sent qu'il se mesure avec le destin. Il marche ainsi quelques moments sous la portée des deux cents pièces de canon de l'armée anglaise, qui ne tirait pas encore de peur de perdre leur feu; puis, se retournant vers son armée et se rangeant un peu sur la gauche, dans le pli d'un mamelon du terrain qui le couvre contre les boulets : « En avant! en avant! » s'écrie-t-il en animant de l'œil, de la voix, du geste ses bataillons, à mesure qu'ils passent devant lui. « Vive l'empereur!» répétèrent tour à tour, avec le geste de l'enthousiasme désespéré, les généraux, les officiers, les soldats lancés au pas de course et à découvert sous le feu tonnant des batteries!

Ney, le visage noirci de poudre, les habits souillés et déchirés par le combat, l'éclair de la joie et de la victoire dans le regard, accourt au-devant de la garde, et, la ralliant sous son épée à ses troupes raffermies, il dirige lui-même cette attaque générale à l'assaut de l'armée anglaise. Les deux cents bouches à feu de Wellington, les trois cents pièces de canon de l'armée française, qui leur répondent des promontoires les plus élevés de la Belle-Alliance, couvrent d'une voûte de boulets l'armée de Ney et de Napoléon, pendant qu'elle aborde les plateaux sous ce feu. Un officier accourt annoncer à l'empereur que les Belges et les Allemands, qui forment la gauche de Wellington vers Saint-Lambert, se replient en désordre vers le Mont-Saint-Jean, suivis d'une colonne de fumée.

« C'est Grouchy! c'est Grouchy! s'écrie l'empereur. » Enfin, le voilà! nous sommes vainqueurs! Courez, dit» il, à Labédoyère, qui était à cheval à côté de lui,
» courez annoncer au maréchal et aux troupes cette joie
» qui raffermira leur courage. » Labédoyère court, de bataillons en bataillons, jusqu'au maréchal, en semant partout la nouvelle de l'approche de Grouchy. « Vive » l'empereur! répondent partout les soldats. La victoire » est à nous. » Et ils gravissent avec une ardeur nouvelle les étages de feu.

La joie de l'empereur fut courte et trompeuse, jeu de la fortune qui lui montrait jusqu'à la dernière heure le mirage de la victoire, pour lui rendre la défaite plus amère et plus complète. Ce n'était pas Groucny, c etait Blücher lui-même qui débouchait enfin des défilés de Saint-Lambert. Grouchy avait vainement cherché à l'occuper par une attaque sur son arrière-garde du côté de Wavres. Le vieux guerrier, plus téméraire que Grouchy, et par cette témérité même, génie des circonstances extrêmes, plus heureux, avait entendu le canon de Waterloo. Il s'était dit : a Ma place est où combat Napobéon; la victoire ou la défaite ne seront qu'où il sera vainqueur ou défait; marchons-y sans nous inquiéter d'un combat partiel avec son lieutenant. Et il avait marché sur les pas de Bulow. La nuit tombait, les Allemands et les Belges portés vers Papelotte par Wellington avaient encore les uniformes français de 1813 : l'avantgarde de Blücher, se trompant à ces couleurs, avait tiré par confusion sur cette aile perdue de Wellington, croyant foudroyer des Français. Ces troupes surprises se replient sous ce feu. C'était la cause de l'erreur et de la joie de Napoléon. Elle allait se changer en désespoir.

### L.

Cependant la confiance communiquée au maréchal par la voix de Labédoyère imprime un invincible élan à l'assaut de cette troisième et dernière armée. L'artillerie et les lignes déployées de l'infanterie anglaise plongent en vain leur feu sur les colonnes et sur les carrés de l'armée; nos régiments, quoique décimés, se précipitent sous les canons et les baïonnettes. La mitraille les attend et les déchire en approchant; le cheval de Ney, les flancs traversés par un boulet, s'affaisse une seconde fois sous son cavalier. Le maréchal se relève, met l'épée à la main, marche au combat au milieu de ses fantassins. Le général de la garde impériale Michel est tué, le général Friant est blessé. Les deux armées, séparées par des cadavres,

s'abordent de nouveau corps à corps; la mélée, sous la fumée des décharges, est si épaisse, si confuse, si acharnée, que la voix et le coup d'œil des généraux ne peuvent plus ni discerner ni gouverner les mouvements. La mort pleut autour de Wellington. Ses derniers compagnons de la journée, Vincent, Alava, Hill, croient tout perdu; lui seul espère encore. « Quels ordres donnez-vous? » lui demande son chef d'état major d'une voix indécise et qui semble conseiller la prévoyance d'une retraite. « Aucun, » répond le général. — Mais vous pouvez être tué, et il » faut laisser votre pensée à celui qui aura à vous rem- » placer. — Ma pensée, répliqua le général, je n'en ai » pas d'autre que de tenir ferme ici jusqu'au dernier » homme. »

Pendant que Wellington faisait ainsi le testament de sa pensée sur le champ de carnage, le général Friant se relevait blessé du combat, s'approchait à cheval de l'empereur toujours posté à l'abri du ravin, et lui disait que tout triomphait sur les plateaux, et que l'arrivée de la vieille garde allait tout finir. Cette vieille garde, formée en colonnes flanquées de bataillons carrés à droite et à gauche, avec une brigade en arrière-garde, venait à l'instant de se former, et montait lentement les collines suivie de son artillerie pour porter le dernier coup de la journée. Ces vieux soldats, sûrs d'eux-mêmes comme de leur général, calmes, graves, recueillis, farouches de visage, silencieux comme la discipline, débouchaient successivement devant le pli de terrain où leur empereur était abrité avec son frère Jérôme, son aide de camp Drouot, Bernard, Labédoyère, Bertrand, son grand maréchal du palais, et les principaux officiers de sa cour

militaire. Napoléon les flattait d'un geste et d'un sourire. Ils y répondaient en élevant en l'air leurs bonnets à poil et en brandissant leurs armes au cri de *Vive l'empereur!* 

Ils s'étonnaient pourtant que, dans l'extrémité d'un pareil combat. Napoléon fût si loin du champ de bataille, à l'abri de cette mort que tant de milliers d'hommes affrontaient pour lui. Ils s'attendaient à le voir déboucher au galop du ravin, et se jeter comme dans les grands jours au milieu d'eux. Les blessés par centaines arrosant les collines de leur sang passaient, en redescendant, devant lui. Le choc des bataillons s'entendait par-dessus sa tête. Jérôme son frère, rougissant de sa propre sûreté pendant que tant de vies se donnaient pour la sienne, murmurait à demi-voix contre cette immobilité de l'empereur. « Qu'at-» tend-il, disait-il à Labédovère, pour se découvrir? Au-» ra-t-il jamais une plus belle scène pour vaincre ou mou-» rir? » Bientôt envoyé lui-même par l'empereur à la tête d'une colonne. Jérôme courut au feu et à la mort avec l'intrépidité dévouée d'un simple grenadier. Napoléon, qui ne croyait rien perdu encore, ne voulait pas avec raison jouer à la fin d'une victoire la France, l'empire et lui-même contre un boulet. D'autres disent que son esprit et son corps, affaissés par les soucis et par le malaise, le tinrent à la fin du jour dans un affaissement et dans une insensibilité qui semblaient attendre passivement son propre sort des événements plus que l'assurer par son énergie. Mais ses soldats faisaient des efforts surnaturels pour arracher ce sort de la journée au destin.

La vieille garde, en vain ébréchée par l'artillerie anglaise, abordait le sommet du Mont-Saint-Jean. Tout pliait devant elle. Le prince d'Orange, en ralliant ses troupes, recoit une balle qui lui traverse l'épaule. Les carrés anglais le recoivent dans leurs flancs et se rouvrent comme le matin pour livrer passage à la mitraille cachée dans leur épaisseur. La garde recule à son tour, des pelotons entiers écharpés s'en détachent et passent devant l'abri de l'empereur. Quelques cris de désespoir et de trahison se font entendre dans le groupe découragé. Napoléon ne peut résister à ce spectacle, il pousse trois fois son cheval en ayant pour aller lui-même soutenir ou lancer de nouveau sa vieille garde. Trois fois Bertrand et Drouot, ses amis, se jettent à la bride de son cheval et le repoussent à l'abri des boulets. « Qu'allez-vous faire, » sire? lui disent ces braves officiers. Songez que le salut » de la France et de l'armée est en vous seul. Si vous pé-» rissez ici, tout périt! » L'empereur céda et reprit son poste immobile, d'où il ne pouvait ni voir, ni être vu jusqu'à la fin de la mêlée.

Il venait d'apprendre et feignait d'ignorer l'arrivée de Blücher sur son flanc droit. Il voulait avec raison laisser à l'armée engagée sur les plateaux le temps de vaincre là-haut avant de la retourner contre un autre ennemi. Mais les généraux qui combattaient avec un si stérile acharnement sur les plateaux venaient d'apprendre, presque aussitôt que lui, l'arrivée des Prussiens. Le bruit s'en répandait parmi des soldats déjà fatigués de neuf heures de lutte, rebutés par une résistance qu'ils n'avaient rencontrée nulle part dans leurs anciennes guerres. Absents de leur empereur, voyant tomber le jour et n'apercevant pour prix de leur victoire sur les Anglais que nouvelles armées à traverser ou à vaincre derrière eux dans la nuit, ils attendaient à tout instant le rappel de Napoléon,

ils sentaient l'ardeur des Anglais redoubler avec la certitude d'ètre bientôt renforcés par les Prussiens. Les réserves de cavalerie de la garde royale anglaise, jusque-là conservées comme une dernière ressource par Wellington, chargèrent avec l'énergie et la vigueur d'une armée qui a retrempé ses forces dans le repos et dans l'espérance. Wellington lui-même montait un huitième cheval, mettait le sabre à la main et chargeait comme un soldat au milieu de ses plus indomptables cavaliers. Onze de ses généraux sur vingt-deux qui commandaient le matin sous lui étaient morts et couchés sous leur manteau au bord de la route de Bruxelles. Les nôtres se regardaient, s'interrogeaient d'un regard inquiet, se disant en se tournant du côté où ils avaient laissé l'empereur : « Mais » qu'attend-il? que veut donc cet homme? Son génie » s'est-il éclipsé en lui? Sa tête s'est-elle perdue? » Quand une armée en est là, il n'y a plus que la personne, la voix, l'héroïsme de son chef qui puisse lui rendre sa confiance. Le murmure dans le feu est le présage de la défaite. Napoléon ne parut pas.

# LI.

Wellington reparut à la tête du 42° et du 95° régiment de sa cavalerie, et fondant sur le flanc des chasseurs de la garde impériale, il les enfonce et les poursuit le sabre dans les reins. Cette charge irrésistible de deux régiments frais sur une troupe qui se rompt et se disperse, est le signal d'un ébranlement général sur notre front. L'armée anglaise pousse trois hurrah, s'avance en cinq colonnes, avec

son artillerie dans les intervalles, sur l'armée de Nev, qui redescend en lambeaux des hauteurs pour reprendre ses premières positions. En même temps la cavalerie anglaise en une seule masse est précipitée par Wellington sur notre ligne à peine reformée. Deux brigades la traversent et vont écraser sous leur poids la cavalerie française encore intacte sur la gauche pour surveiller les Prussiens. Blücher, s'avançant en tumulte, replie de positions en positions l'armée de d'Erlon jusque vers Waterloo; il menace de couper la retraite à la garde impériale et à Ney. L'instinct de la défaite saisit l'armée, un cri de Sauve qui peut! jeté par des hommes démoralisés fait croire aux soldats qu'ils sont trahis. Ils se débandent et se précipitent en masses confuses pour regagner le campement du matin. La voix des officiers, les reproches des généraux, la vue même de leur empereur devant qui ils passent en courant, ne peuvent les retenir. Les collines du Mont-Saint-Jean sont couvertes de leurs débris.

Napoléon voit revenir en lambeaux cette armée, son seul espoir quelques heures avant. « Tout est perdu! » s'écrie-t-il. Il contemple un moment ce désastre, pâlit, balbutie, verse des larmes, les premières qu'il ait versées sur un champ de bataille, presse enfin les flancs de son cheval, et s'élance lui-même pour tenter de rallier ses soldats. Leur courant, sourd à sa voix, l'entraîne lui-même. Le canon de Wellington couvre ses paroles. Les boulets du Mont-Saint-Jean, la cavalerie de Wellington, les canons de Blücher, qui portent déjà jusque sur la route, précipitent ces vagues d'hommes comme un torrent; la nuit tombe et le dérobe aux regards et aux reproches de ses soldats.

Bientôt les Prussiens gravissent jusque sur la hauteur de Planchenoit que l'armée avait le matin derrière elle. A cette vue, les corps encore intacts qui se sentent coupés, abandonnent leurs drapeaux pour chercher leur salut personnel dans la fuite. Personne ne commande, personne n'obéit. Le major général lui-même, abandonné de l'armée, l'abandonne au hasard de sa fuite. La route de la Sambre allait être interceptée par Blücher, tous le voyaient; l'instinct du salut individuel, ce seul sens des armées qui, en perdant leur cohésion, semble avoir tout perdu, chassait tout le monde pêle-mêle vers ce fleuve.

Quelques corps de la garde impériale tentaient seuls, cà et là, une résistance courte et désespérée. Le canon des Prussiens brisait leurs derniers carrés dans la plaine: la cavalerie de Wellington, fondant sur leurs pas des hauteurs. sabrait sous leurs yeux les bandes éparses. Des régiments entiers jetaient leurs armes et leurs havre-sacs, les canonniers coupaient les traits de leurs chevaux et laissaient leurs pièces dans les ravins, les soldats des équipages abandonnaient leurs voitures ou s'en servaient pour fuir, à travers champs, vers Charleroi. Un seul régiment de la vieille garde, le premier, commandé par le général Cambronne, un des commandants des grenadiers de la garde de l'empereur à l'île d'Elbe, couvrait encore cette fuite d'une intrépide arrière-garde contre la cavalerie anglaise. Ses feux de file tenaient à distance deux armées lassées de tenir après la victoire. Les Prussiens et les Anglais pressaient de trois côtés ces deux bataillons, admirant et plaignant leur inutile sacrifice. Ils suspendent le feu de leur artillerie légère et les charges de leurs escadrons sur ce bloc de héros. Ils envoient des parlementaires au général Cambronne pour lui proposer de déposer les armes. Le général, déjà frappé de six coups de sabre dans la retraite, répond par une de ces trivialités sublimes de sens, cyniques d'expressions, que le soldat comprend, et que les historiens traduisent plus tard en phrase de parade; puériles légendes quand l'héroïsme est dans l'acte et non dans le mot. Le général Cambronne et son régiment refusent toute capitulation et toute pitié de l'ennemi. Ils laissent démolir ces derniers carrés solides par le canon. Ils ralentissaient ainsi un moment la poursuite, et donnaient le temps à l'empereur lui-même de se faire jour à travers la foule vers la tête de l'armée.

## LII.

La nuit tombante le dérobait, lui et son état major, aux regards des Anglais et des Prussiens si près de lui. En arrivant sur la route encombrée, à la hauteur de ces derniers carrés de sa garde, Napoléon est tenté de s'ensevelir avec Cambronne dans ce dernier sillon du champ de bataille. Il tourne la bride de son cheval vers cette poignée de braves, suivi de Soult, de Flahaut, de Labédoyère, de Bertrand, de Drouot, de Gourgaud, qui l'ont rejoint et qui lui ouvrent le sabre à la main un difficile passage à travers la déroute. Le carré se déploie devant lui, il le salue encore d'un triste et dernier cri de Vive l'empereur! Sublime adieu de l'armée répondant en face de la mort à l'adieu de Fontainebleau.

Morne et silencieux, l'empereur semble résigné et attendre là le boulet qu'il avait vainement prédit à Arcissur-Aube, et qui pouvait seul absoudre et illustrer sa dernière faute contre sa patrie. La masse épaisse des fuyards, débouchant de toutes les collines et de toutes les gorges de Waterloo vers ce bas-fond, et interposée à ce confluent entre la cavalerie anglaise et la garde, embarrassait l'ennemi. Les régiments de grosse cavalerie de Wellington ne pouvaient la traverser; ils refoulaient pesamment devant eux ces masses désarmées comme un troupeau qui se laisse écraser par le pied des chevaux faute d'espace pour se répandre.

L'empereur aperçoit devant lui quelques pièces d'artillerie française abandonnées et renversées sur le bord de la route. « Relevez et faites tirer ces pièces, » dit-il à Gourgaud. Et Gourgaud obéit aidé par les grenadiers de la garde. Il place quelques canons en batterie et fait feu sur la cavalerie anglaise. Ce furent les derniers boulets de la bataille. Un de ces boulets emporte la cuisse du général Uxbridge qui commandait ces régiments et qui avait échappé jusque-là à toute blessure, au milieu d'un carnage de douze heures. Il tomba le douzième des généraux anglais frappés dans la journée. Sa chute et son sang consternent et suspendent un moment la poursuite. Sa cavalerie, brûlant de le venger, se ranime à la charge.

L'empereur ordonne de reformer le carré et pousse son cheval pour se jeter dans les rangs. Soult avec plus de sang-froid saisit la bride et retient le cheval. « Ah! » sire, l'ennemi n'est-il pas déjà assez heureux? » Bertrand, Drouot, Flahaut, Labédoyère conjurent Napoléon de ne pas livrer dans sa personne l'armée et la France à la mort ou à la captivité. Il cède et renonce à la mort du héros pour les hasards d'une destinée tranchée avec ses derniers bataillons. La tombe était là, avait dit Jérôme. Vivre, pour lui, ce n'était plus que déchoir. Les hommes qui meurent à leur sommet, même au sommet de leurs revers, laissent une pitié qui double leur gloire. Il avait montré trois fois qu'il n'était pas de ces hommes, à Moskou, à Fontainebleau, à Waterloo. Il s'obstina à vivre et à espérer quand la gloire était de désespérer. Sainte-Hélène l'attendait avec ses petitesses et ses langueurs pour le punir de s'être trompé de mort.

Cambronne tomba avec tous les soldats de son régiment sous la mitraille et sous le sabre de l'ennemi, pour donner quelques minutes de plus à la fuite de Napoléon et l'immortalité à la garde impériale. La cavalerie ne passa que sur des cadavres ou sur des blessés. Les paysans le lendemain ne relevèrent que des corps mutilés de ce champ de mort. Ce furent les Thermopyles de la garde.

# LIII.

La lune, funeste à ceux qui fuyaient, se leva pour éclairer la poursuite; les deux armées anglaise et prussienne se confondirent au confluent où Cambronne seul retardait leur jonction, au pied des hauteurs de la Belle-Alliance. Wellington et Blücher, l'un vainqueur épuisé par treize heures de sang et de feu, l'autre brûlant d'achever la victoire à laquelle il n'avait concouru que de loin, se rencontrèrent sur la place même où Napoléon avait couché la dernière nuit et planté sa tente sur le plateau de Rossomme. Les deux généraux descendirent de cheval et s'embrassèrent, en se renvoyant modient

destement l'un à l'autre la gloire de la journée. Elle reste à Wellington, qui avait tout affronté, tout supporté et tout accompli dans cette rude journée. Blücher n'avait fait que paraître, et encore avait-il paru tard. Mais sa présence rendait toute retraite de Napoléon impossible. Wellington avait la victoire, Blücher la déroute. Il s'en chargea. « Mes braves soldats, lui dit le généra-» lissime anglais, sont épuisés de sang, de forces et de » fatigues. Ils combattent depuis treize heures. Je vou-» drais les épargner, ce sont mes enfants; ils ont fait » des miracles!» Blücher, à ce mot, prenant les mains du général, et les serrant dans les siennes en les arrosant de larmes d'admiration, lui répond de la nuit et prend la responsabilité de la poursuite. Il convoque tous ses chefs de corps, et leur ordonne de lancer jusqu'au dernier homme et au dernier cheval de son armée contre la France, « Enfants!» s'écrie-t-il en remontant à cheval et en faisant défiler devant lui ses régiments, « que cette » nuit achève l'ennemi, pour que le soleil, en se levant » demain, ne nous montre plus que la route libre vers » Paris!»

Wellington redescend des plateaux, va arrêter son armée, et lui fait pousser trois acclamations de victoire avant de faire halte. Quinze mille morts, dix mille prisonniers, cent pièces de canon étaient déjà la part de Wellington à Waterloo. Blücher allait compléter le reste. Napoléon, qui ne savait pas vaincre à demi, ne savait non plus rien sauver de la défaite. On pleure en décrivant de tels désastres; mais l'histoire qui ment ne fait qu'ajouter la honte au revers. La France n'a pas besoin de mensonge dans sa gloire. Un homme avait tout perdu.

L'armée, coupée par son imprudence, fuyait dans les ténèbres en se demandant s'il était mort ou prisonnier.

# LIV.

Sous le canon des Prussiens et sous le sabre de la cavalerie légère de Blücher, un immense courant de soldats débandés, de généraux sans corps, d'officiers sans troupes, de chevaux sans cavaliers, de bagages, d'équipages, de caissons défoncés, entraînait tout, et s'entraînait luimême sur la route et à travers les campagnes qui séparent par deux lieues de collines et de plaines Waterloo de Jemmapes. Napoléon, dérobé aux regards par la nuit, suivait lui-même ce torrent et s'efforçait de le devancer. Reconnu de temps en temps à la blancheur de son cheval, et à la couleur grise de son manteau, et à l'éclat des uniformes de sa faible escorte de généraux, les soldats se disaient à voix basse, « C'est lui! voilà l'empereur! il » n'est pas mort! » Et ils respectaient par leur silence le deuil de son âme et l'humiliation de son revers.

Un paysan belge, qui servait de guide à Napoléon et à son état-major, engouffra à la fois toute l'armée sur ses traces dans l'étroit défilé d'un seul pont pour traverser la Dyle, tandis que plusieurs autres passages très-rapprochés auraient fait franchir la rivière à toute l'armée. Les Prussiens, qui la serraient de près, la foudroyèrent sur ce pont, et s'emparèrent de soixante pièces de canon qui tentaient de la défendre. Le général français Duhesme y tomba, à l'arrière-garde, sous le sabre d'un hussard de Brunswick. « Notre duc est mort hier en combattant

» contre toi, » dit le hussard à Duhesme en lui perçant la poitrine de la pointe de son arme, « ton sang pour le » sien! »

L'empereur eut peine à franchir lui-même ce pont avec sa suite; tous ses équipages et sa voiture, qui contenait son épée et son chapeau de commandant, tombent dans les mains du général Ziethen, et deviennent les trophées de Blücher. Plusieurs officiers et des soldats préférèrent la mort à la captivité, et se fusillèrent entre eux pour échapper dans la mort volontaire à la honte de la déroute. Neuf fois, pendant cette nuit, les restes de l'armée tentèrent de résister et d'établir leurs bivouacs sur des points faciles à défendre, neuf fois les Prussiens, animés par Blücher, fondirent sur ces retranchements, et dispersèrent ces masses sans chefs et presque sans armes. Le général Pelet et quelques autres généraux couvraient seuls, avec quelques centaines de braves grenadiers, la route contre les charges de la cavalerie. La nuit ne fut ni assez profonde, ni assez longue pour soustraire nos malheureux soldats à la mort. De cent vingt mille hommes qui avaient passé la Sambre quatre jours auparavant, quarante mille à peine la repassèrent avant le jour.

Napoléon, dégagé enfin après le pont de Jemmapes de la foule qui ralentissait sa course, traversa, sans être reconnu, Charleroi, encombré déjà de fuyards et de blessés. Il ne s'arrêta qu'à une lieue de cette ville, au delà d'un pont sur la Sambre. Il descendit de cheval, et prit pour la première fois depuis le matin quelque nourriture. Pendant qu'il réparait ses forces épuisées, il délibéra un moment avec ses officiers sur le parti qu'il lui

restait à prendre. Rester à l'armée, en recueillir les débris, rappeler Grouchy, faire lever derrière lui le Nord et Paris, évoquer le patriotisme jusqu'au désespoir, résister partout, se replier lentement sur sa capitale, en v concentrant des movens de défense qui disputeraient le cœur du territoire ou qui arracheraient un traité à la coalition : tel était le parti conseillé par l'héroïsme du soldat, et conseillé énergiquement par Flahaut et Labédoyère. Abandonner son armée à son sort, précéder à Paris le bruit de sa défaite, surprendre l'assemblée des représentants, étonner et devancer les factions promptes à naître, dissoudre la Chambre, saisir une nouvelle dictature, disputer l'empire en livrant le sol, s'occuper de son règne et non des frontières: tel était l'instinct qui le précipitait vers Paris, comme après Moscou, comme après Leipzig, comme après Soissons et Reims en 1814. Aucune considération, aucune prédiction de ses jeunes officiers ne purent prévaloir dans ce rapide conseil sur sa nature. Il vit le trône au lieu de voir le salut de l'indépendance nationale et de son armée. Les Prussiens, déjà en vue de l'autre côté du pont, étaient à peine un moment contenus par les généraux Petit et Pelet, de Morvan, à la tête de deux bataillons de différentes armes, couvrant la personne de leur empereur. Il monta, comme à Arcis-sur-Aube, dans une calèche de poste délabrée, caché aux regards des soldats qui couvraient la route et des paysans qui contemplaient la déroute par des rideaux de cuir, au bruit du canon de Blücher qui forçait le pont de la Sambre et qui profanait la frontière. Les chevaux, moins rapides que sa pensée, l'emportèrent au galop vers Paris par Philippeville.

#### LV.

Telle fut la bataille de Waterloo perdue non par l'armée, qui ne fut jamais plus infatigable, plus dévouée et plus intrépide, mais par quatre fautes : la lenteur de Nev l'avant-veille à occuper les Quatre-Bras; l'indécision de Grouchy à marcher au canon de la bataille en négligeant Wavres; la trop grande distance laissée par Napoléon entre son armée et son aile droite, commandée par Grouchy; enfin, et surtout, la perte de sept heures de jour par Napoléon, le matin de la bataille, en face de Wellington, heures qui donnaient aux Prussiens le temps d'arriver sur le champ de bataille, et à l'armée française un second ennemi sur ses flancs avant d'avoir vaincu le premier. De ces quatre fautes, deux appartiennent aux lieutenants de l'empereur, deux à lui-même, aucune à ses troupes. On ne reconnaît son génie et sa résolution, ni quand il se sépare d'un tiers de son armée par un espace immense et inconnu sur sa droite, sans communication même verbale avec cette aile, ni quand il hésite jusqu'à onze heures du matin à monter à l'assaut du Mont-Saint-Jean, et à dérober à Wellington l'espoir d'être rallié par les Prussiens déjà en vue à l'horizon, mais encore à trois heures du champ de bataille. Il laisse Ney, à moitié vainqueur sur le revers du Mont-Saint-Jean, attendre trois heures la masse de l'armée et la garde impériale, au lieu de profiter de la brèche ouverte par le maréchal dans l'armée anglaise, d'y précipiter son centre et sa réserve, et de balayer Wellington, résistant à peine, avant que Blücher soit en mesure de prévenir la déroute des Anglais. Enfin on ne reconnaît pas son impulsion décisive au coup de feu des batailles, dans son immobilité de dix heures au plateau de Rossomme et dans son inertie impassible sous le pli du ravin du Mont-Saint-Jean, pendant que son armée s'immolait tout entière en montant à la brèche ouverte par Ney, et qu'elle n'attendait que la présence et l'exemple de son empereur pour s'élever audessus d'elle-même et du destin. Une seule de ces fautes suffisait pour perdre une armée ordinaire: toutes réunies perdirent l'armée française. Ajoutons, pour être juste, que Wellington et son armée égalèrent par l'intrépidité les premiers généraux et les premiers soldats de la France. Le général anglais eut le vrai génie des luttes désespérées, la résolution de ne pas être vaincu. Ses troupes eurent le vrai génie de la défensive, l'obéissance passive jusqu'à la mort. Les Écossais couvrirent, sans reculer d'un pas, la place où on leur avait dit de mourir.

Pourquoi ces défaillances du génie militaire de Napoléon le jour où son destin se tranche par cette épée qui avait vaincu le monde? Pourquoi n'est-il plus l'homme de Marengo et d'Austerlitz? C'est qu'on tire avec tremblement son dernier sort de l'urne du destin, c'est qu'il sentait derrière lui une patrie violée, trois mois avant, par son ambition de régner, patrie à laquelle il devait en réparation la victoire et devant laquelle il tremblait de reparaître vaincu. C'est qu'il était adossé à un abîme et que son âme, partagée entre son rôle de général et son rôle de souverain, lui fit manquer à la fois l'un et l'autre.

C'était écrit, a-t-il dit plus tard en revenant avec amertume sur cette chute. Oui, c'était écrit dans sa faute! oui, la chute était écrite dans le précipice qu'il avait creusé lui-même en soulevant l'armée contre le pays, et en n'avant à jouer contre l'Europe et contre la France à la fois que cette armée unique qu'il tremblait de perdre, et qu'il perdit pour n'avoir pas osé la risquer sur les pas de Ney. Il ne combattit jamais pendant toute cette journée qu'avec le quart, le tiers, la moitié de ses forces, attendant, suspendant, lancant et retenant à la fois ses colonnes, envoyant une à une ses ailes, ses avant-gardes, son centre, sa cavalerie, ses réserves, sa garde impériale enfin, comme autant de vagues isolées, se ruer, se briser, s'user, se fondre contre l'écueil de feu du Mont-Saint-Jean, que ses forces réunies auraient submergé, sans aucun doute, avant l'arrivée de Blücher, s'il avait commencé la bataille avec le jour et donné à son attaque le poids de son armée entière, l'éclair de son coup d'œil et l'impulsion de sa présence. Il fut vaincu sans pouvoir s'expliquer à lui-même sa défaite et en la rejetant sur la trahison. Il ne fut trahi que par son génie. Vingt mille cadavres de ses généraux, de ses officiers et de ses soldats attestent la fidélité jusqu'à la mort. Ces braves ne manquèrent point à l'homme, l'homme leur manqua. Waterloo ne reste pas dans l'histoire comme une défaillance de l'armée française, mais comme une défaillance de son chef. L'armée ne fut pas vaincue, mais sacrifiée. Aussi, à l'inverse des journées historiques qui élèvent ou diminuent un peuple, la défaite de Waterloo compte dans la gloire de la patrie autant qu'un triomphe. L'Europe n'en redouta pas moins des soldats qui savaient ainsi mourir et une armée qui s'ensevelissait dans son sang. Pour le monde ce fut une terreur de notre

nom; pour la France ce fut un deuil, non une humiliation; pour Napoléon seul ce fut une bataille follement aventurée, mollement conduite, une mêlée livrée à ellemême, une fortune cherchée à tâtons dans un déluge de sang, une renommée éclipsée, une gloire éteinte, une patrie livrée, un empire perdu. Voilà Waterloo! La postérité n'en demandera pas compte à la France, mais à Napoléon.

## LVI.

Après cette défaite rien ne restait indécis dans les événements; la victoire avait prononcé. La guerre commencait et finissait dans une seule journée; car, derrière Napoléon, il n'y avait plus d'armée, et derrière les débris de cette armée fuyant vers la France, il n'y avait plus de peuple. Ce n'était pas le peuple qui avait rappelé Napoléon et qui avait fait de sa cause sa cause; c'était Napoléon qui avait embauché l'armée avec le prestige de sa gloire et qui en avait fait l'enjeu de sa seconde fortune. Cette armée détruite, la nation affligée, dévastée, affaissée, mais immobile, restait, pour ainsi dire, à la fois spectatrice et la proie du vainqueur. La guerre était finie avec la cause de l'homme dans l'intérêt de qui elle avait été intentée. La nation n'avait plus qu'à en subir les désastres et à expier, innocente, la faiblesse qu'elle avait eue de céder à la violence des prétoriens de l'île d'Elbe, et de se laisser jouer, elle, ses lois, sa paix, sa Charte et son gouvernement contre l'ambition et la gloire d'un homme.

Aussi jetterons-nous à peine les yeux sur les impuis-

santes résistances dont les faibles détachements de Suchet, de Lecourbe, de Rapp, de Grouchy lui-même, essayèrent à peine de ralentir le débordement d'un million d'hommes que la Sambre, le Rhin, les Alpes versaient de nouveau sur le Nord, les Vosges, l'Alsace, le Jura, Lyon, la Bourgogne et les plaines de Paris. Le sort de la France était décidé, celui des Bourbons n'était pas douteux, celui de Napoléon seul était incertain encore, Il fuyait la nuit vers sa capitale, versant des larmes, regrettant de vivre, aspirant encore à régner, assourdi du bruit des canons de Waterloo, étourdi de sa chute, v croyant à peine, roulant dans son cœur et dans son esprit toutes les péripéties, toutes les vicissitudes, toutes les humiliations, tous les découragements, toutes les espérances, toutes les défaillances et tous les retours de sa fortune et de ses pensées.

# LIVRE VINGT-SIXIÈME.

Halte de Napoléon à Philippeville. — Dépêches au conseil des ministres. — Lettre à son frère Joseph. - Il quit'e Philippeville et s'arrête à Rocroy. -Délibération de l'état-major de l'empereur à Rocroy. - Arrivée de Napoléon à Laon. - Bulletin de la bataille de Waterloo. - Disposition des esprits à Paris. - Impression de Paris à la nouvelle de la défaite. - Arrivée de Napoléon à Paris. - 20 juin Napoléon à l'Élysée. - Entrevue de Napoléon avec Caulaincourt et avec ses frères .- Conseil des ministres .- 21 juin. - Intrigues de Fouché, - Attitude de la Fayette. - Son discours à la Chambre des représentants. - Adoption de ses propositions par la Chambre. - Résistance de l'empereur. - La Chambre nomme une commission chargée de la protéger. - Proposition de Sébastiani. - Appréhensions de la Chambre. - Concours du peuple autour de l'Élysée. - Napoléon et Lucien. - Irrésolution de l'empereur. - Message de l'empereur aux Chambres. - Séances des deux Chambres. - Conseils de Lucien à Napoléon. - Abattement de Napoléon. - Intervention de Benjamin Constant entre les Chambres et Napoléon. - Son entrevue avec l'empereur à l'Élysée.

#### I.

Napoléon s'arrêta quelques instants à Philippeville pour donner, de là, des ordres de ralliement aux lieutenants qu'il avait laissés derrière lui, au hasard de la déroute et de la poursuite. Il fut rejoint dans cette courte halte par Maret, son secrétaire d'État, et par les secrétaires de son cabinet échappés avec peine du champ de bataille. Ses voitures, ses portefeuilles, ses vêtements impériaux étaient tombés aux mains de Blücher. Il ne put retenir ses larmes en revoyant Maret, le vieux témoin de sa prospérité, aujourd'hui de sa détresse. Son

antique impassibilité de visage était brisée par la rapidité et par la masse des revers. Le souverain avait disparu, l'homme se montrait et ne rougissait point de se montrer inégal à l'excès de son infortune. Cet attendrissement sur lui-même ne le dégradait pas aux yeux de Maret, de Bertrand, de ses affidés intimes. La nature, en éclatant, se fait respecter jusque dans ses faiblesses. Il y avait plus de grandeur dans cet aveu de sa condition humaine que dans l'affectation hypocrite de stoïcisme dont il s'était si longtemps décoré, et qui, en endurcissant le visage, ne masquait pas le cœur, déconcertait l'intérêt et repoussait la pitié. C'étaient les larmes d'Achille.

## II.

Il s'enferma un moment avec le même secrétaire qui était venu, quatre mois avant, le provoquer à l'île d'Elbe à la conquête de l'Empire et lui promettre l'enthousiasme de la France et la victoire sur l'Europe. Ces deux hommes n'osaient s'avouer l'un à l'autre leur repentir. Ils s'obstinaient à la lutte, quoique abattus et désarmés. Napoléon dicta rapidement deux dépêches à son confident. La première était adressée à son conseil les ministres à Paris, sorte de bulletin plein de réticences, de demi-aveux, de confusion volontaire dans les faits et dans les résultats de la journée qui accusaient un revers, sans confesser encore un désespoir. Les termes de ce récit étaient calculés pour provoquer l'énergie de ses ministres dans les mesures extrêmes destinées à réparer cette ruine, en intimidant toutefois encore Fouché,

La Fayette, Manuel, les républicains ou les royalistes de la Chambre par l'apparence d'une armée qui n'existait plus, et par la continuation d'une campagne désormais impossible.

La seconde, toute confidentielle à son frère Joseph, déchirait le voile, avouait le désastre, épanchait le désespoir dans le sein de la confidence de famille, faisait appel à ce dévouement domestique et fraternel que l'homme déchu retrouve au moment suprême dans ses proches, liés à sa grandeur ou à sa ruine par un intérêt commun autant que par le cœur. Napoléon avait assez grandi ses frères dans sa prospérité pour avoir le droit de les coïntéresser à ses désastres. Il y avait de la sincérité et de la tendresse dans cette lettre, le malheur amollit l'accent. En finissant, Napoléon, cependant, essayait, de bonne foi ou avec artifice, de se faire illusion à lui-même pour rendre le courage de cette illusion à son frère:

« Tout n'est peut-être pas perdu, lui disait-il; je suppose » qu'en ralliant mes forces il me restera cent cinquante » mille hommes. Les fédérés m'en fourniront cent mille, » mes dépôts cinquante mille; j'aurai donc trois cent » mille soldats à opposer immédiatement à l'ennemi. » J'attellerai l'artillerie avec les chevaux de luxe, je lè- » verai cent mille conscrits, je les armerai avec les fusils » des royalistes et des lâches, je ferai lever en masse le » Dauphiné, le Lyonnais, la Bourgogne, la Lorraine, la » Champagne; mais il faut qu'on m'aide et qu'on ne » m'étourdisse pas! Je vais à Laon, j'y trouverai sans » doute des forces. Je n'ai pas entendu parler de Grounchy; s'il n'est pas pris, je puis avoir en trois jours » cinquante mille combattants sous la main, avec cela

» j'occuperai l'ennemi, je donnerai à Paris et à la France » le temps de faire leur devoir. Tout peut se réparer en-» core!... Écrivez-moi l'impression que cet horrible dé-» sastre aura produit dans la Chambre. Je crois que les » députés se pénétreront de leur devoir dans cette grave » circonstance et qu'ils se réuniront à moi pour sauver » la France!... Préparez-les à me seconder digne-» ment!... »

Puis, saisissant la plume de la main de son secrétaire, il ajouta de sa main au bas de cette lettre : « Du courage » et de la fermeté!

» Napoléon. »

## III.

Cette lettre était l'artifice suprême du désespoir qui prodigue l'illusion pour soutenir quelques heures de plus la défaillance d'un parti, ou elle était le délire de l'illusion qui se caresse elle-même de ses derniers songes pour se dérober l'abîme ouvert des réalités. Il parlait de trois cent mille hommes réunis en quelques jours à Paris, de cent cinquante mille hommes de son armée, de cent mille fédérés, de cent mille jeunes soldats, d'une artillerie équipée et attelée avec les chevaux de luxe, et il n'avait pas même un bataillon pour couvrir sa halte à Charleroi. Il ignorait si Grouchy existait encore, si Ney était mort, prisonnier ou fugitif sur les plateaux de Waterloo; si Suchet et Lecourbe n'étaient pas déjà submergés avec leur poignée de volontaires et de vétérans par les Autrichiens et les Russes. Les cent mille fédérés dont

il n'avait pas osé armer un seul homme n'étaient qu'une multitude ondoyante dans les faubourgs d'une capitale, attachée aux pavés, puissante pour l'émeute et pour les vociférations, inhabile à se discipliner et à combattre en campagne. Ce Paris et cette France, ces provinces levées en masse, ne lui avaient donné en 1814, dans sa lutte désespérée, que quelques centaines d'hommes groupés en corps francs dans les montagnes, et à son retour de l'île d'Elbe que quelques chants patriotiques et quelques cris d'encouragement à l'expulsion des Bourbons. La Chambre des députés le faisait trembler, même avant la bataille, par son attitude; que serait-ce après la défaite? Ses propres ministres le marchandaient et le vendaient encore puissant, qu'allaient-ils faire, vaincu? Il ne leur restait qu'à le livrer. Ces mesures extrêmes de levée en masse de la patrie eussent-elles été possibles dans la disposition des esprits et dans la désaffection générale des cœurs, il fallait des mois et des mois pour les réaliser. Lui, grand administrateur d'armée, le savait mieux que personne. Il n'avait pas trois jours. Qu'espérait-il donc? Rien. Il trompait ou il délirait. Le canon de Waterloo avait emporté son grand sens des choses et des hommes. Tendant les mains de tous côtés pour trouver un soutien dans sa chute, il ne trouvait plus rien que des vertiges, et il s'efforçait de les faire accepter aux autres pour des réalités, quand déjà il n'y croyait plus lui-même. Il ne parut plus vivre à partir de ce jour-là qu'avec les fantômes de son imagination. Le monde palpable lui avait échappé.

# IV.

Satisfait d'avoir lancé sa pensée et ses illusions en avant de lui à Paris, il se jeta, pour la première fois depuis la nuit du 17, sur un lit d'hôtellerie et s'endormit. Pendant son court sommeil, une voiture du maréchal Soult, enlevée au pillage, entra dans Philippeville déià assaillie de près par les Prussiens. On l'éveilla, il se hâta de sortir de la ville avec une faible escorte de deux cents soldats et cavaliers de toutes armes, entrés isolément à la suite de la bataille dans cette place forte, et réunis à la voix de quelques officiers pour protéger le départ de leur empereur. Le maréchal Bertrand monta avec lui dans la voiture du maréchal Soult. Deux autres calèches de poste suivaient celle de l'empereur, portant à sa suite son reste de cour et d'état-major : Maret, Drouet, Dejean, Corbineau, Flahaut, Labédoyère, M. de Canisy, son écuyer, M. de Bissi, son aide de camp.

Le cortége presque funèbre s'arrêta à Rocroy pour faire rafraîchir les chevaux, et pour prendre quelque nourriture. Ces courtisans et ces officiers, le visage pâli d'émotion, les yeux rougis par les insomnies et les larmes, les habits souillés par la poussière, par la poudre et par le sang, se présentaient mutuellement à euxmêmes l'image sinistre du désastre qu'ils avaient provoqué en insurgeant l'armée contre leur patrie. Ils s'entretinrent, à quelques pas de l'empereur, du parti qu'il avait à prendre dans cette extrémité pour réparer ou pour dompter le destin. « Il faut, » s'écriait Labédoyère,

plus responsable que tout autre des calamités de la situation, « il faut que l'empereur, sans s'arrêter un mc-» ment, surprenne Paris et l'Assemblée par sa présence, » qui fera tout plier sous sa résolution. Il faut qu'il se » jette en arrivant au sein de la représentation nationale, » qu'il avoue l'immensité du désastre, qu'il offre, comme » Philippe-Auguste, de mourir en soldat, en laissant la » couronne au plus digne! Les deux Chambres, entraî-» nées par son ascendant, feront avec lui des prodiges de » patriotisme et d'énergie pour sauver l'Empire! — Les » Chambres, » répondait le secrétaire intime de Napoléon qui avait écrit sous sa dictée les dépêches, « elles l'offri-» ront en sacrifice à l'Europe pour se sauver elles-mêmes, » vous ne connaissez ni les hommes ni le temps. — Eh » bien, si les Chambres s'isolent de l'empereur, tout est » perdu, répliquait Labédoyère irrité: le huitième jour » l'ennemi sera devant Paris; le neuvième, les Bourbons » rentreront dans la capitale. Alors que deviendra la li-» berté et tous ceux qui ont embrassé la cause nationale? » Quant à moi, mon sort est écrit, je serai fusillé le pre-» mier. » La mémoire de sa faute lui prédisait son supplice.

M. de Flahaut, formé à l'école de M. de Talleyrand, esprit froid et lucide, malgré son ardeur de jeunesse, ne se faisait aucune des illusions de Labédoyère. Il osait contredire les illusions mêmes de l'empereur et déconseiller l'entrée à Paris. Il devinait les hommes et pressentait les faiblesses, prélude des outrages. « Si l'empereur » entre à Paris, disait M. de Flahaut, il est perdu. Il n'a » qu'un seul moyen de se sauver et de sauver la France, » c'est de traiter avec les alliés et de s'avouer sa défaite.

» Mais qui sait même, ajoutait-il, s'il lui reste une om» bre d'armée, base de toute négociation, et si, à l'heure
» où nous parlons, la plupart de ses généraux n'ont pas
» envoyé déjà, comme en 1814, leur soumission aux
» Bourbons? » Ce jeune homme connaissait bien l'intrépidité des chefs militaires devant le canon, leur défaillance et leur versatilité devant le succès: hommes de métier admirables, hommes d'opinion plus inconstants que
la fortune, toujours au vainqueur, à la disgrâce jamais.

La majorité soutenait l'avis de M. de Flahaut. L'opinion, disait-on, n'a pas pardonné à l'empereur d'avoir abandonné son armée en Égypte, en Espagne, à Moscou, où la France du moins n'était pas livrée par son absence; que sera-ce après Waterloo, où lui seul pouvait tenter de couvrir de son corps la nation jouée et perdue par lui?

L'approche d'un corps de cavalerie prussienne qui s'approchait de Rocroy, interrompit cet entretien et celui de l'empereur avec Maret. On le pressa de repartir, il arriva à Laon encore indécis. Quelques gardes nationaux et quelques paysans l'accueillirent aux portes de la ville par des cris de Vive l'empereur! contraste douloureux pour lui et pour ses compagnons de suite entre l'enthousiasme et la défaite. On ignorait encore sur la route l'excès de nos revers. Il apprit à Laon que son frère Jérôme, le maréchal Soult et quelques généraux avaient rallié trois mille hommes des débris de la grande armée. « Je » reste à Laon, dit Napoléon, la gendarmerie et la garde » nationale vont battre la campagne et rallier les douze » mille hommes. Je me mettrai à leur tête, j'attendrai » Grouchy, et je donnerai le temps à Paris de se recon-» naître et de se lever! » D'autres conseils le dissuadèrent.

Il flottait au gré de chaque vent, il n'était plus lui. « Eh » bien, leur dit-il, puisque vous le croyez plus sage, j'irai » à Paris; mais j'y vais à regret, ma vraie place est ici, » je pourrais y souffler mes pensées à Paris, et mes frères » feraient le reste. »

Avant de partir, il se retira dans un appartement écarté avec Maret et Fleury, son secrétaire, et dicta pour la France le bulletin public et officiel de la bataille. C'était un second bulletin de Moscou, un cri de désespoir éclatant sur la France pour lui rendre l'énergie du désespoir. Il appela ses officiers pour en entendre la lecture et le rectifier s'il avait omis une circonstance. « J'aurais » pu, leur dit-il avant de le lire, rejeter les malheurs de » cette journée sur le maréchal Ney, je ne l'ai pas fait; » le mal est consommé, il ne faut pas se plaindre. » Ce bulletin, tout sincère qu'il était, dérobait cependant aux Parisiens l'aveu de la surprise et du pillage des équipages et des voitures de l'empereur lui-même. M. de Flahaut insista pour que le bulletin ne déguisât rien, même cette dépouille personnelle laissée à l'ennemi. « Quand vous » traverserez Paris, dit-il à Napoléon, on verra bien que » vos équipages ont été pris, on vous accusera de dissi-» muler des pertes plus importantes. Il ne faut rien dire, » ou il faut dire tout. » Le bulletin rectifié partit. L'empereur le suivit de près à Paris.

## V.

Paris, depuis le départ de Napoléon, était resté dans une attente qui suspendait tout mouvement politique

dans les esprits et même dans les Chambres. On sentait que le sort de la nation, de la liberté, de l'empereur, des Bourbons, allait se prononcer sur un champ de bataille. On n'anticipait sur l'événement que par la pensée, Les Chambres flottaient dans des séances insignifiantes et dans des discussions préliminaires sans portée, entre les velléités de souveraineté représentative et les habitudes de servilité contractées par le Corps Législatif de l'ancien Empire. M. Roy, homme considérable dans Paris par ses lumières, sa modération ferme et son opulence, accusa le ministre des affaires étrangères, Caulaincourt, de n'avoir pas soumis à la Chambre des représentants le rapport et la déclaration de guerre du gouvernement de l'empereur aux puissances. Il déclara la guerre illégale et attentatoire aux droits de la nation. Boulay de la Meurthe, un des hommes de la Révolution les plus obstinément dévoués à Napoléon, s'indigna de cette audace et pallia l'acte de Caulaincourt. Fouché commencant à manœuvrer avec l'opinion des représentants qu'il voulait s'attacher personnellement par des complaisances et par le sentiment de sa supériorité, leur fit lire un rapport alarmant sur l'état des partis à l'intérieur. Ce rapport assombrissait les esprits, et semblait destiné par l'astucieux ministre à contre-balancer, dans l'opinion de la France, l'enthousiasme qu'une première victoire attendue du camp de l'empereur pouvait exciter parmi les partisans de sa cause.

Fouché y montrait la guerre civile, à peine contenue, prête à éclater de toutes parts en France, même sur les pas de l'empereur triomphant. Rien n'était vrai dans ce tableau de la France. La nation était mécontente, inquiète, désaffectionnée, nullement conspiratrice. Mais dans les moments où l'esprit public flotte entre toutes les craintes, les fantômes produisent l'effet des réalités. Fouché avait besoin d'une terreur des imaginations pour intimider à la fois l'empereur par le pays, et le pays par l'empereur. Tout respirait la perfidie cachée sous l'apparence du zèle dans les termes du ministre de la police. L'annonce d'une victoire de la grande armée pouvait à peine contre-balancer l'impression sinistre que ces manœuvres avaient semée dans les Chambres et dans Paris.

#### VI.

Telle était la disposition générale des esprits le 18 juin. Chacun croyait marcher sur un sol miné sous ses pas. On prêtait l'oreille aux moindres rumeurs, on grossissait le plus léger bruit, on s'attendait à tout comme dans ces moments de pressentiment sinistre et silencieux qui précèdent les grandes catastrophes de la nature. On s'abordait en s'interrogeant dans les rues, on aspirait les nouvelles du Nord, quand un murmure, d'abord vague et indécis, bientôt naissant et courant avec la rapidité de la pensée sur les boulevards, dans les lieux publics, à la Bourse, aux portes et dans les salles des deux Chambres, répandit d'abord la nouvelle, puis les détails d'une grande victoire remportée le 16 juin par l'empereur sur les Prussiens à Ligny. Bientôt les salves du canon des Invalides, répondant alors par une étrange coïncidence d'heure aux quatre cents pièces de canon qui foudroyaient en ce mo-

ment l'armée française à Waterloo, confirmèrent à l'oreille du peuple le premier triomphe de nos armes. On s'émut, on se félicita, on ressentit ce noble orgueil d'une nation militaire qui apprend que son nom a grandi dans l'histoire, et en face des autres nations, par une victoire de plus. Mais cette joie même avait quelque chose de triste et de défiant sur la physionomie du peuple. Chacun sentait que cette guerre d'une seule armée contre l'Europe entière, inépuisable en forces et en ressentiments, n'était pas de celles qui se jugent en un seul jour et sur un seul champ de bataille. Les bonapartistes cherchaient en vain à faire partager l'ivresse dont ils feignaient d'être animés en exaltant l'étoile de Napoléon. Les royalistes restaient incrédules, la bourgeoisie morne, les Chambres inquiètes, le peuple froid, la joie officielle. Les rapports communiqués au public par le gouvernement le 19 et le 20 étaient vagues, incomplets, sans accent de victoire décisive. On savait que la grande armée avait dû se trouver le lendemain en face des Anglais. On s'attendait à de nouveaux chocs et à une longue campagne.

# VII.

Un bruit étrange parcourut la ville, au lever du jour, le 21. Tout était perdu! il n'y avait plus de grande armée. Un seul jour avait tout dévoré! La France était ouverte à deux cent mille Prussiens, Anglais, Allemands, Hollandais, Belges, marchant vers Paris, sur les cadavres de quarante mille de nos braves soldats immolés sur les plateaux de Waterloo. Le reste était coupé,

dispersé, fugitif. L'empereur, fugitif lui-même, était arrivé pendant les ténèbres de la nuit à Paris. Il était descendu au palais de l'Élysée. Il y avait caché sa défaite et son désespoir, comme s'il se condamnait lui-même à ne plus rentrer dans ces Tuileries, palais de sa puissance et de sa gloire, dont ce coup de foudre venait de le dégrader.

Un immense gémissement parcourut la ville à mesure que les citoyens sortirent de leurs demeures pour s'assurer de la réalité du désastre. On se parlait bas, on s'efforçait de douter encore; à huit heures tout était confirmé. Le deuil, la terreur, la pitié, la joie secrète de quelques-uns mal déguisée sous la feinte douleur des paroles, l'attente surtout de ce qui allait survenir, étaient peints sur tous les visages. On se précipitait vers les jardins publics et vers les quartiers voisins de l'Élysée pour voir entrer ou sortir les ministres, les courtisans consternés, pour écouter toutes les rumeurs qui sortaient de ce mystérieux palais. Des grenadiers de la garde impériale et des vétérans en gardaient les portes.

# VIII.

En quittant Philippeville, l'empereur voyageant sur une route indirecte et avec une intermittence calculée de rapidité et de lenteur, avait fait coïncider son arrivée à Paris avec les ténèbres de la nuit. Ses frères, avertis par un courrier, lui avaient fait préparer les appartements de l'Élysée.

L'Élysée, maison presque royale cachée à l'extrémité

de la ville, au fond d'un jardin sous les arbres des Champs-Élysées, auxquels il emprunte son nom, avait appartenu à madame de Pompadour, cette reine des vices élégants, des arts et des voluptés de Louis XV. Après la mort de la favorite, ce prince avait racheté cet hôtel. Il avait été consacré, depuis cette époque, à l'hospitalité des princes et des souverains étrangers qui venaient visiter Paris et la cour. Murat l'avait habité après son mariage avec la seconde sœur de Napoléon consul. C'était une sorte d'hôtellerie royale, puis nationale, puis impériale, participant à la fois de la souveraineté et de la vie privée, une halte entre l'obscurité et le trône. Napoléon, en y descendant, semblait se reconnaître d'avance à demi déchu de l'Empire, et dire par son séjour indécis à ses ennemis que, s'il n'abdiquait pas encore, il s'attendait déjà à la possibilité d'abdiquer. Il descendait d'un degré vers le détrônement forcé ou volontaire. Il y avait une extrême convenance de situation dans le choix de ce palais, symptôme de modestie et de douleur. Il désarmait ainsi la colère publique et semblait provoquer l'opinion à l'indulgence, même à la pitié.

La pitié, en effet, se serait attendrie en le voyant entrer furtivement dans ce dernier asile de sa puissance. A la lueur de quelques torches portées par un petit nombre de serviteurs, il se jeta de sa voiture sur le perron de l'Élysée dans les bras de Caulaincourt, qui l'attendait depuis la fin du jour sur le seuil.

Caulaincourt était le seul de ses ministres dont le regard ne le blessât pas dans un pareil moment, moins un ministre qu'un ami, déjà une fois témoin de son agonie de pouvoir à Fontainebleau, regard auquel il n'avait rien à

cacher dans sa seconde chute, car il avait tout vu, tout plaint et tout adouci dans la première. Ce sont de tels hommes que l'amitié réserve aux orgueils tombés dans l'humiliation et aux prospérités déchues dans leurs fautes. Caulaincourt s'attendrit en revoyant si dissemblable à luimême celui qu'il avait vu partir, six jours auparavant, maître encore en espoir de la France reconquise et de l'Europe intimidée.

Les longues veilles, les anxiétés de deux batailles, la fatigue de tant d'heures à cheval ou debout au milieu de son armée: le poids impossible à calculer du sentiment inattendu d'une défaite après une journée de victoire anticipée dans son esprit : le remords de ses propres fautes comme général dans une bataille décisive perdue par indécision et par temporisation; le spectacle de la déroute la plus sinistre à laquelle il eût jamais assisté, car celle de Moscou pouvait être imputée aux éléments, celle de Waterloo à lui-même; le contre-coup de cet événement sur la France et sur sa destinée; la joie de ses ennemis. le découragement de ses amis; l'audace accrue de ces hommes qui épiaient à Paris ses succès ou ses revers pour y mesurer comme toujours leur bassesse ou leur insolence; l'incertitude, ce double fardeau de l'esprit, qui l'avait tantôt retenu vers son armée, tantôt précipité vers Paris; son repentir d'un de ces partis aussitôt qu'il avait pris l'autre; la première humiliation d'un homme qui avait été une fois abattu, jamais dégradé; l'indécision de l'attitude que les Chambres allaient prendre envers lui et de ce qu'il allait subir d'elles ou oser contre elles; l'ennemi qui s'avançait à marches forcées sur ses pas et qui ne laisserait pas même à ses anxiétés le temps du sang-froid et des conseils; la maladie enfin qui aggrave tout et qui enlevait en ce moment à son corps la force et le calme pour supporter les agitations de son esprit; toutes ces circonstances réunies avaient vieilli Napoléon de dix années en trois nuits.

Caulaincourt croyait voir non l'empereur, mais son ombre. Sa tête affaissée chancelait sur ses épaules, sa poitrine n'avait plus qu'une voix sépulcrale, il respirait péniblement. Il ne marchait qu'en se traînant sur le bras de son ministre. « J'étouffe là, dit-il à Caulain-» court en se jetant sur un divan et en portant la main » sur son cœur... L'armée a fait des prodiges!... Une » terreur panique l'a saisie... Tout a été perdu!... Ney » s'est conduit comme un fou!... Il m'a fait massacrer » ma cavalerie... Je n'en puis plus!... Un bain! un lit! » Il me faut quelques heures de repos pour reprendre » mon esprit et pour m'occuper des affaires! »

# IX.

Pendant qu'on lui préparait le bain, délassement habituel de ses lassitudes et qui le suivait jusque dans ses bivouacs, il continuait à divaguer d'un sujet à l'autre comme un homme qui parcourt en un clin d'œil tous les horizons à la fois de sa destinée. « Je rassemblerai de- » main les deux Chambres en séance impériale. Je leur » peindrai les désastres de l'armée, je leur demanderai » les moyens de sauver la patrie!... Après cela je repar- » tirai!... » Il semblait éprouver sur l'esprit de Caulaincourt les différentes idées qu'il parcourait. La phy-

sionomie de Caulaincourt était attristée de ces idées évidemment impraticables.

« Sire, lui répondit-il, vos désastres ont déjà transpiré, » les Chambres sont secrètement hostiles, les esprits se » précipitent vers des résolutions menaçantes contre vous, » vous ne trouverez pas dans les Chambres les disposi-» tions sur lesquelles vous comptez; j'ai déploré votre » présence à Paris, l'armée était votre seul asile, votre » seule force, votre seule sûreté peut-être!

» — L'armée, répliqua Napoléon, je n'ai plus d'ar» mée, je n'ai plus qu'une bande de fuyards. Je retrou» verai des hommes peut-être, mais comment les armer?
» Je n'ai plus de fusils. Cependant avec de l'union tout
» peut se réparer. J'espère que les députés me seconde» ront, qu'ils sentiront la responsabilité qui va peser sur
» eux! Vous les jugez mal, la majorité est française. Je
» n'ai contre moi que La Fayette, Lanjuinais, Flauger» gues, quelques autres. Ils ne veulent pas de moi, je le
» sais... Je les gêne... Ils voudraient travailler pour eux» mèmes! ma personne ici les contiendra!... »

Caulaincourt répondait par un geste d'incrédulité à ces divagations de l'espérance, quand Joseph et Lucien, les deux frères de l'empereur, avertis de son arrivée, accoururent et se jetèrent dans ses bras. Il leur répéta les mêmes aveux, les mêmes plaintes de l'armée, les mêmes découragements qu'il avait laissés déborder de son esprit devant Caulaincourt. Ils lui répondirent par la même incrédulité. Il entra dans son bain et s'y endormit plusieurs heures. Pendant ce sommeil, les ministres et les courtisans, éveillés par le bruit de son retour, accoururent, un à un, dans les antichambres de l'Élysée, et, se mêlant

aux officiers et aux aides de camp, compagnons de guerre et de suite du maître, reçurent les sinistres impressions de la bataille, et communiquèrent les découragements et les murmures de Paris. Les mots de déchéance et d'abdication étaient échangés à demi-voix, même entre les amis jusque-là les plus obstinés de Napoléon. L'infortune introduit la sévère franchise jusque dans les palais. Napoléon paraissait perdu à tous, excepté à lui-même. L'ambition qui avait fait si longtemps sa force faisait maintenant sa faiblesse; il se refusait a comprendre ce que les hommes les moins intelligents comprenaient. Il était fini.

#### X.

A son réveil, il convoqua son conseil des ministres, et fit lire devant eux, par Maret, le récit de la bataille de Waterloo. Les visages étaient consternés. Fouché luimème affectait l'attendrissement sur le sort de l'empereur. « Nos malheurs sont grands, dit Napoléon après ce » tableau de ses revers, je suis venu pour les réparer, » pour imprimer un grand élan à la nation, à l'armée. » Si la nation se lève, l'ennemi sera écrasé; si on me disme pute les ressources, tout est perdu. L'ennemi est en » France; j'ai besoin pour sauver la patrie d'un grand » pouvoir, d'une dictature temporaire!... Dans l'intérêt » de la patrie, je pourrais la prendre, mais il est plus » national qu'elle me soit décernée par les Chambres. »

Ces paroles faisaient un tel contraste avec les dispositions, les murmures, les sévérités de Paris, des Chambres, de l'opinion, et avec la situation d'un homme qui, après avoir perdu une première fois l'Empire et avoir enlevé sa dernière armée à la France, rentrait sans un seul débris dans sa capitale, entouré d'un million d'ennemis, que nul ne répondit à ces insinuations de dictature. On baissa la tête et on lui laissa lire l'impossibilité dans le silence.

Carnot, comme en 1793, parut songer à la patrie plus qu'à la liberté; il ne parla pas de dictature, mais de mesures désespérées de salut public : levées en masse; état de siége de Paris; armement du peuple; lutte sous les murs; retraite derrière la Loire; soulèvement du sol sous les pas de l'ennemi. Fasciné par ses souvenirs, Carnot ne comprenait pas qu'un peuple qui combat pour lui-même, pour sa régénération et pour son indépendance, offre au patriotisme d'autres dévouements qu'un peuple épuisé de sang, rassasié de gloire, énervé de despotisme, qu'on veut armer pour une tyrannie dont il est las. Caulaincourt parla du concours nécessaire des Chambres. Fouché, qui n'y croyait pas, le fit espérer. Decrès avoua rudement la désaffection et fit craindre la prompte insurrection des députés. Regnault de Saint-Jean-d'Angely, jusque-là facile et complaisant aux idées de despotisme, parla avec son éloquence habituelle de la nécessité d'un grand sacrifice. « Que voulez-vous dire, répondit » l'empereur, est-ce mon abdication qu'ils veulent? — » Oui, sire, répliqua Regnault de Saint-Jean-d'Angely, » j'oserai même ajouter, pour que Votre Majesté ne se » fasse pas illusion par la faute de ses conseillers, que si » l'abdication ne vient pas de vous, elle pourrait être de-» mandée impérieusement par les Chambres. »

Lucien, plein encore des souvenirs de son ancienne

éloquence au 18 brumaire et de son nouveau zèle pour son frère, s'indigna des suppositions de Regnault de Saint-Jean-d'Angely. « Je me suis déjà trouvé, » dit-il avec un fier dédain de l'opinion des corps délibérants, « dans des extrémités terribles, et j'ai toujours vu que » plus les circonstances sont extrêmes, plus on doit dé- » ployer d'audace pour les dominer. Si les Chambres re- » fusent de secourir l'empereur, il sauvera, sans elles, la » patrie; qu'il prenne seul la responsabilité de la France, » et qu'il se proclame dictateur! »

Carnot approuva toujours, sans se prononcer sur le titre dont le pouvoir extraordinaire se nommerait. L'empereur résuma alors avec force et avec une mâle éloquence d'homme d'État sa pensée, celle de ses conseillers, celle des circonstances. Il fit sur la carte de la France une campagne imaginaire qui refoulait l'étranger, reconquérait la gloire, violait la liberté pour assurer l'indépendance, sauvait la patrie. Les auditeurs émus oublièrent en l'écoutant que le dictateur n'avait plus de peuple, le prince plus de trône, l'orateur plus de tribune, le héros plus d'armée, que les factions étaient dans l'enceinte, l'ennemi aux portes de la patrie, que la nuit se consumait en magnifiques songes.

Déjà, en effet, le jour s'était levé, et l'urgence du péril précipitait les représentants vers la Chambre.

# XI.

Fouché, avant de se rendre à l'Élysée, avait fait prévenir ses affidés : Manuel, avocat important, célèbre

depuis, Jay, Flaugergues, Dupin, d'Argenson, La Fayette; les uns, instruments des manœuvres du ministre; les autres, ombrageux amis de la liberté, brûlant de ressaisir une popularité éclipsée sur les ruines d'un homme qu'ils avaient subi quinze ans et qu'ils méditaient de pousser de la main dans l'abîme, aussitôt que la gloire évanouie le livrerait à leur envie et à leur haine. « Tout est perdu, leur » avait fait insinuer Fouché, l'empereur n'a plus d'armée; » songez à sauver la patrie et à veiller sur la liberté. »

Il ouvrit, dès ce moment, lui-même, des négociations secrètes avec lord Wellington, afin d'être tout à la fois l'inspirateur de la majorité anti-bonapartiste dans les Chambres, le négociateur de la France avec l'homme que la victoire de Waterloo faisait l'arbitre des conditions de l'Europe, le surveillant de Napoléon à l'Élysée, le modérateur tout-puissant du conseil des ministres; quadruple rôle ménagé par Fouché avec autant d'habileté qu'il avait été hardi à lui d'oser le prendre, et qui, après l'avoir rendu le machinateur du drame, le rendait maître du dénoûment quel qu'il fût.

Ce rôle de haute intrigue touchait en même temps à la tragédie par les périls personnels dont il était entouré. Fouché jouait ainsi seul, et sans autre force que sa nature, avec la vengeance de Napoléon, si Napoléon reprenait une heure de courage; avec la fureur du peuple, si le peuple venait le convaincre de trahison; avec les ressentiments des républicains de la Chambre, si les républicains s'apercevaient qu'il les sacrifiait aux Bourbons; enfin avec l'ingratitude des royalistes eux-mêmes, si, après qu'il leur aurait rendu Paris et le trône, ils oubliaient le bienfait pour ne se souvenir que du régicide.

Aucun homme politique des temps modernes, pas même Machiavel, Retz, Shaftesbury, Talleyrand, n'osa tendre, nouer et dénouer tant de fils sous ses mains, au risque de se prendre lui-même dans ses propres trames. Aucun n'eut, au même degré, l'intrépidité nécessaire pour jouer sa tête, affronter la haine, défier le soupcon, braver la mort dans les machinations toujours prêtes à s'écrouler sur lui. Il était soutenu, on doit le reconnaître, non pas seulement par cette joie de la supériorité qui fait qu'on rit de se jouer des choses et des hommes, mais aussi par le sentiment de rendre un immense service à sa patrie en l'arrachant par une capitulation plus humaine aux extrémités où le bonapartisme, qui en avait fait sa proie, voulait la contraindre à s'immoler corps et biens, sol et sang, pour Napoléon. Si le nom de grand homme d'État pouvait se passer de franchise, de probité et de vertu, il faudrait dans cette crise le reconnaître à Fouché.

# XII.

Les députés avertis s'étaient concertés avant de se rendre à la Chambre. La Fayette se préparait à reprendre son rôle de 1789, interrompu par la République, par l'émigration, par l'Empire, et par la longue solitude dans laquelle il s'était retiré; rôle incomplet, parce qu'il était perpétuellement ambigu, commençant tout, n'achevant rien; programme vivant, prélude éternel, esprit oscillant, souriant à la fois à la monarchie constitutionnelle et à la république, comme pour appeler des deux côtés la popularité qu'il aimait à accumuler, et dont il ne sa-

vait faire aucun usage décisif une fois qu'il l'avait conquise; homme à la fois utile et fatal à la liberté, l'aidant merveilleusement à renverser, l'embarrassant pour reconstruire, aristocrate pour les démocrates, démocrate pour les aristocrates, irréprochable comme une conscience, courageux comme une ambition, vague comme une espérance, indécis comme un passage entre deux temps, n'osant ni rester à l'un, ni passer à l'autre tout entier, génie des transitions qu'on appelait dès qu'il y avait un vide à faire et un règne à précipiter.

Il sentit que l'événement l'appelait, comme il l'avait senti en 89, en 91, comme il le sentit plus tard en 1830. Il accourut pour voir si l'événement ne se personnifiait pas, par hasard, dans son nom, plein de cet éternel pressentiment qui le rappelait toujours à lui-même. Se poser, au nom de la patrie perdue et de la liberté menacée, en rivalité hardie avec un despote déjà à demi renversé, était une attitude qui devait tenter La Fayette. Il la prit avec promptitude et avec énergie; mais il commença à sonder les forces qui pouvaient rester à Napoléon et à embaucher les mécontentements, les découragements, les infidélités et les ingratitudes autour de lui. Il vit Carnot, il le trouva inflexible dans la résolution de sauver la patrie par l'empereur. L'illusion de Carnot n'était pas d'un homme d'État; on ne sauve pas une nation par l'homme qui vient de la violenter, de l'asservir, de la jouer dans son propre intérêt sur un champ de bataille et de la perdre. On l'achève ainsi; mais l'illusion de Carnot était du moins celle de la constance. Il vit Fouché, il le trouva plein d'encouragements pour la défection des Chambres contre un vaincu

qui ne pouvait qu'appeler les dernières animosités de l'Europe et les suprêmes calamités sur la patrie, sans avoir désormais la puissance de sauver, ni son pays, ni lui-même. La Fayette courut à la Chambre, se prépara à faire retentir le tocsin de sa parole à l'oreille des républicains pour séparer leur cause de celle de Napoléon. Il s'v rencontra dans une prédisposition commune avec Lanjuinais et Dupont de l'Eure, moins ambitieux de renommée que de patriotisme; avec le jeune Dupin, débutant dans la vie politique par une vive parole et une audace mesurée sur les événements; avec Manuel, portevoix de Fouché, indécis longtemps comme son patron entre le bonapartisme et l'orléanisme, une restauration révolutionnaire des Bourbons ou la république; avec Sébastiani, compatriote, pupille complice de Napoléon au 18 brumaire, favori des camps de Napoléon, puis mécontent, irrité, plein de murmures contre son ancien bienfaiteur et de caresses pour les Bourbons, tête forte et politique, du reste parlant peu, osant beaucoup, voyant juste, marchant droit devant lui, et ne reculant jamais; avec Jay, d'Argenson, Flaugergues; avec tous les vétérans de la révolution de 89, aspirant à retrouver l'occasion de la liberté perdue, et avec tous les jeunes hommes élevés sous le despotisme, impatients d'affranchir leur pays du sabre et leur âme de la servitude.

Ces hommes formaient, sinon la majorité, du moins la pensée de la Chambre des représentants, les bonapartistes n'y étaient qu'en petit nombre. Le grand nombre se composait d'hommes nouveaux, inconnus avant, inconnus après dans les conseils de la nation, sans crédit dans l'opinion publique, qui avaient profité de l'occasion du 20 mars, pour briguer des candidatures populaires dans un accident politique dont les hommes sérieux s'étaient écartés. Ces hommes étaient mobiles et malléables à la parole, flexibles aux circonstances, sans appui sur euxmèmes et sur le pays, aussi propres à soutenir le vainqueur qu'à déserter le vaincu. L'élection confuse, précipitée et populaire, d'où ils sortaient moitié napoléoniens, moitié révolutionnaires, les laissait libres de servir jusqu'à la démence Napoléon, ou de s'insurger jusqu'à la colère contre lui, sous l'apparence de l'esprit républicain. Une telle assemblée convenait éminemment aux vicissitudes de la circonstance, à la main de Fouché, à la popularité posthume de La Fayette, propre à servir, propre à trahir, propre surtout à fléchir à tous les souffles de la guerre, de l'intrigue, de l'événement.

## XIII.

La Fayette, au moment du champ de mai, avait déjà fait insinuer à Carnot et à Fouché de profiter de cette réunion du peuple, de la garde nationale et de l'armée au Champ-de-Mars, pour soulever la ville contre l'empereur, et pour le précipiter de l'Empire du haut du trône élevé pour cette cérémonie. Carnot avait refusé par fidélité, Fouché par bon sens. L'occasion était plus sûre et plus certaine à l'Élysée. C'était du haut de la tribune, en affectant le courage de Brutus et en montrant du geste l'empereur vaincu, menaçant l'Assemblée de sa dictature, qu'on pouvait précipiter Napoléon, dépouillé de sa gloire et séparé de son armée.

La Favette monta à la tribune. Toute la révolution semblait y remonter pour la première fois depuis 1789 avec lui. Son nom était retentissant, sa figure imposante; l'imagination le devancait, les regards le suivaient. Grand, noble, pâle, froid de visage, d'un regard voilé qui paraissait replier des mystères, d'un geste rare, contenu, caressant, d'une voix faible et sans accent, plus accoutumé aux chuchotements de la confidence qu'aux explosions de l'âme, d'une élocution sobre, étudiée, élégante, où l'on sentait la mémoire plus que l'inspiration; ce n'était ni un homme d'État, ni un soldat, ni un orateur, c'était une figure historique sans chaleur, sans couleur, sans vie, mais non sans prestige, détachée du fond du tableau d'un autre siècle et réapparaissant en scène dans le siècle nouveau. Nul ne savait ce qu'il allait dire. Il pouvait également d'un mot rattacher à Napoléon ces révolutionnaires indécis, ou les arracher à sa ruine.

a Lorsque pour la première fois, dit-il, depuis tant » d'années, j'élève une voix que les vieux amis de la liberté » reconnaîtront encore, je me sens appelé à vous parler » des dangers de la patrie que vous seuls à présent avez » le pouvoir de sauver.

» Des bruits sinistres s'étaient répandus, ils sont mal-» heureusement confirmés. Voici l'instant de nous rallier » autour du vieux étendard tricolore, celui de la liberté, » de l'égalité et de l'ordre public. C'est celui-là seul que » nous avons à défendre contre les prétentions étran-» gères et contre les tentatives intérieures. Permettez à » un vétéran de cette cause sacrée, qui fut toujours étran-» ger à l'esprit de faction, de vous soumettre quelques ré» solutions préalables dont vous apercevrez, je l'espère, » la nécessité. »

Un silence de réflexion et de contre-coup suivit dans toute l'Assemblée ces paroles. Tempérées d'accent, elles étaient mortelles d'intention pour Napoléon. Elles avaient été calculées avec le sous-entendu, cette perfidie de l'éloquence, pour signifier dans l'oreille des auditeurs et dans l'âme de la France ce qui ne devait pas encore être dit. Cet homme, vétéran de la liberté, qui se replacait en scène, posait avec lui la révolution contre le despotisme vaincu sur la tribune. Ce vieux drapeau tricolore se différenciait d'une seule épithète du drapeau tricolore impérial, prostitué à la gloire d'un seul homme, désigné suffisamment : les couleurs de la révolution. Ces tentatives intérieures à prévenir indiquaient assez la dictature de Napoléon, sans la nommer. Le coup était porté, l'homme était frappé, l'empereur et l'Empire étaient montrés dans l'ombre en ennemis publics à la représentation nationale, à l'Europe, à la patrie, aux républicains, aux patriotes, aux royalistes mêmes. Le patriotisme tout entier du pays séparait, avec La Fayette, son symbole de la cause de Napoléon. Que lui restait-il? des royalistes implacables, une famille impopulaire et un faible parti personnel vaincu.

La Fayette, heureux et applaudi plus encore des cœurs que des mains, semblait avoir couvé quinze ans cette minute dans son âme. Était-ce à lui pourtant de frapper le premier cette ruine de gloire, lui, délivré des chaînes d'Olmutz et rendu à la liberté, à la patrie, à la famille par l'intervention de Napoléon? Il dut lui en coûter plus qu'à ceux qui ne devaient rien à Bonaparte

-1

que leur haine. Mais les idées n'ont pas de reconnaissance, le patriotisme n'a pas de faiblesse de cœur. La Fayette avait dû beaucoup à Louis XVI, il n'avait pas hésité à être son gardien aux Tuileries et à Varennes; il devait quelque chose à Napoléon, il n'hésita pas à se faire son exécuteur. La nature et la politique ont-elles des lois différentes? C'est au cœur des hommes de prononcer.

### XIV.

Après ce préambule, La Fayette lut les propositions suivantes :

Article 1er. « La Chambre des représentants déclare » que l'indépendance de la nation est menacée. »

2. « La Chambre se déclare en permanence. Toute ten-» tative pour la dissoudre est un crime de haute trahi-» son; quiconque se rendra coupable de cette tentative » sera traître à la patrie et sur-le-champ jugé comme tel. »

3. « L'armée de Lille et les gardes nationales qui ont » combattu et qui combattent encore pour défendre la » liberté, l'indépendance et le territoire de la France » ont bien mérité de la patrie. »

4. « Le ministre de l'intérieur est invité à réunir l'état-» major général, les commandants et majors de légions » de la garde nationale parisienne, afin d'aviser au moyen » de lui donner des armes et de porter au plus grand » complet cette garde citoyenne dont le patriotisme et » le zèle éprouvé depuis vingt-six ans, offrent une sûre » garantie à la liberté, aux propriétés, à la tranquillité » de la capitale et à l'inviolabilité des représentants de » la nation. »

5. » Les ministres de la guerre, des relations exté-» rieures, de la police et de l'intérieur, sont invités à se » rendre sur-le-champ dans le sein de l'Assemblée. »

#### XV.

L'Assemblée respira en écoutant ces paroles. Une main venait de soulever le poids d'incertitude qui pesait depuis vingt-quatre heures sur toutes les âmes. En applaudissant La Fayette et en votant ses propositions, elle échappait aux extrémités de la crise qu'elle ne voulait pas subir jusqu'à la mort, et elle y échappait en paraissant s'insurger contre la dictature et la tyrannie. Un héroïsme d'attitude couvrait une lâcheté de résolution. C'est toujours ainsi que les corps politiques marquent leur retraite ou leur défection. On peut attendre l'héroïsme d'un homme, jamais d'une assemblée. Un homme qui se désavoue porte à jamais sur son nom la flétrissure de sa faiblesse, un corps n'a pas de nom et rejette son honneur et sa responsabilité au temps. La Fayette fut l'idole de l'irrésolution publique.

Tout le monde mit sa responsabilité à l'abri sous son nom. On vota, avec la précipitation du péril, l'impression de ses propositions adoptées, afin que le peuple, ému des dangers de la liberté, oubliât les dangers de la patrie, et pensât à lui-même au lieu de penser à son armée et à son empereur. Le mot de dictature, synonyme de tyrannie en France depuis Danton, Robespierre,

Vergmaud, qui l'avaient exercée tant de fois à la tribune, et qui en avaient fait l'accusation mortelle de tous, était resté dans l'imagination publique le crime sans nom.

### XVI.

Napoléon pendant ce vote continuait à entretenir son conseil des ministres et ses sectateurs de plans chimériques de levée en masse de la France et d'opérations militaires idéales. L'exaltation qu'il s'efforçait de créer autour de lui le gagnait lui-même; il s'enivrait, comme cela lui arrivait souvent, depuis ces dernières années, de ses propres paroles.

« Oui, répétait-il, la présence de l'ennemi sur le terri» toire rendra, je l'espère, aux représentants le senti» ment de leurs devoirs. La nation ne les a pas envoyés
» pour me renverser, mais pour me soutenir!... Je ne les
» crains pas!... Quelque chose qu'ils fassent, je serai tou» jours l'idole de l'armée et du peuple! Si je disais un
» mot la Chambre serait immolée! Ce n'est pas pour moi
» que je tremble, c'est pour la France... Si nous nous
» querellons entre nous, nous aurons le sort du Bas» Empire!... Le patriotisme de la nation, sa haine con» tre les Bourbons, son attachement à ma personne nous
» offrent encore d'immenses ressources; notre cause n'est
» pas désespérée. »

Au moment où il extravasait ainsi son âme en vaines paroles et en heures perdues, Regnault de Saint-Jean d'Angely, à la fois représentant et conseiller de l'empereur, accourut troublé de la Chambre, raconta l'audace

de La Fayette, son discours, les applaudissements qui l'avaient ratifié, l'adoption de ces propositions qui revendiquaient le gouvernement à l'Assemblée, la déclaration de permanence de la Chambre, déclaration de tout temps équivalente à la dictature du pouvoir législatif, évoquant l'autorité unique et suprême au nom du péril public; puis il déposa sur la table les propositions adoptées. L'empereur les lut, rougit, pâlit, contracta d'un pli d'amertume son front et ses lèvres, et affectant autant de mépris qu'il éprouvait de colère : « J'avais bien pensé, dit-il, » qu'il fallait congédier ces gens-là avant mon départ; » c'est fini! ils vont perdre la France! » rejetant ainsi sur la représentation nationale la perte de la patrie dont il voulait se décharger sur tout le monde, tant elle pesait d'avance sur sa mémoire. Puis levant soudainement la séance, et cédant comme à Fontainebleau au premier indice de soulèvement de l'opinion contre lui : « Je vois, » ajouta-t-il à voix basse, mais assez haut cependant pour que ses paroles fussent entendues et rapportées à ses ennemis, afin de prévenir la pensée des dernières violences, « je vois que Regnault ne m'avait pas trompé. » Eh bien, s'il le faut, j'abdiquerai! »

Mais comme s'il se repentait d'avoir ainsi aventuré son dernier mot dans l'oreille de Fouché et de ceux qui épiaient ses audaces ou ses défaillances, il revint sur ses paroles et ajouta : « Il faut cependant, avant de rien cé» der, voir ce que deviendra cette entreprise contre moi.
» Retournez à l'Assemblée, Regnault; dites que je suis
» ici, que je délibère avec mes maréchaux; que l'armée,
» après une victoire signalée, a livré une grande bataille,
» que tout allait bien, que les Anglais étaient battus, que

» nous avions pris leurs drapeaux, lorsque la trahison a » semé une terreur panique; que mon armée se rallie, » que j'ai donné des ordres pour arrêter la déroute, que » je suis venu à Paris pour me concerter avec mon gou-» vernement et avec les Chambres, que je m'occupe en » ce moment des mesures de salut public que comman-» dent les circonstances. »

Carnot partit en même temps pour le Luxembourg, chargé de tenir le même langage aux pairs de France, plus vendus, mais non moins ébranlés que les députés.

### XVII.

La Chambre, sur la proposition de La Fayette, avait mandé dans son sein les ministres pour lui rendre compte directement de la situation. C'était déjà évoquer à elle le gouvernement et omettre l'empereur. Il s'indigna de cette prétention, il défendit à ses ministres d'obéir, il lutta pour une formalité de règne, comme il aurait lutté pour le règne lui-même. Il n'osa ni résister ni céder tout à fait; mais comme pour se masquer à lui-même sa condescendance forcée, il tourna la difficulté et chargea, de son propre mouvement, ses ministres d'un message en son nom pour l'Assemblée. Inquiet du découragement lisible sur le visage et dans les paroles de Caulaincourt et de Davoust, se défiant de Fouché, redoutant des uns la faiblesse, des autres la trahison, il ne trouvait pas en luimême l'élan, l'éloquence et le courage civil nécessaires pour braver les regards, les murmures, les soulèvements tumultueux d'une assemblée, pour la dominer par la grandeur d'âme, ou pour tomber avec la majesté du malheur devant elle. Il resta enfermé tout le jour dans les murs de l'Élysée ou dans les ombres de son jardin, et il chargea son frère Lucien de tenter pour lui cet ascendant de la parole qui avait une fois changé en victoire sa défaillance personnelle au 18 brumaire.

Lucien était admirablement indiqué par son habitude républicaine des grandes assemblées, par son éloquence révolutionnaire, par les gages qu'il avait donnés à la liberté, par l'intrépidité de son âme, à une pareille mission. L'austérité de son long exil volontaire, son abstention de toute complicité dans la tyrannie pendant la domination de sa famille, son patriotisme plus grand que son ambition, son retour à Paris au moment où l'adversité de Napoléon lui rappelait qu'il était de son sang, et où les dangers de la nation lui rappelaient qu'il était Français, enfin ce rôle dramatique, antique, attendrissant, de plaider à la fois pour une couronne qu'il avait dédaignée, pour un frère qui l'avait proscrit, pour une patrie qui allait périr, donnaient à Lucien l'inspiration, la confiance et la passion de la circonstance. Plutarque n'a pas de plus tragique rencontre d'événements, de situation, de parenté et de politique dans les annales des familles historiques. Lucien, qui avait l'instinct de l'antiquité et du drame, le sentait. Il se dévouait avec joie à la scène, aux tumultes et même aux poignards pour son frère. Ce jour l'élevait dans sa pensée au-dessus de tous ces rois de hasard, satellites de sa maison.

#### XVIII.

Mais le jour se consumait dans ces mesquines contestations de l'empereur avec sa destinée, et dans ces chicanes d'étiquettes et d'attributions avec les Chambres. On ne mendie pas la dictature dans des heures si décisives, on l'enlève à l'enthousiasme d'une assemblée par sa présence; on ne la saisit pas par la main de quelques soldats. Chaque minute perdue par Napoléon en délibérations, en attente, en repentir et en velléité d'oser, suivie aussitôt d'une résignation encore menaçante, était gagnée à l'Assemblée par la hardiesse de ses ennemis, par l'impatience, l'aigreur, le murmure de la masse mobile. A peine Regnault de Saint-Jean-d'Angély avait-il quitté la salle, après avoir accepté sa mission et promis une prompte communication des mesures méditées par l'empereur, qu'un représentant, Félix Desportes, était monté à la tribune, et avait fait voter d'acclamation la nomination d'une commission administrative de cinq membres chargés de protéger l'Assemblée. C'était proclamer devant la nation qu'elle se croyait menacée, et qu'elle appelait les citoyens dans le camp du peuple contre le conciliabule du dictateur, «Où sont ses ministres? disait » le confident de Fouché, Jay. Pourquoi ne paraissent-» ils pas? Qui les retient? S'ils résistent à l'ordre de l'As-» semblée, que cette désobéissance retombe sur leur res-» ponsabilité!»

C'était Fouché lui-même qui parlait ainsi par la voix de Jay. Enchaîné à l'Élysée, comme autrefois Pétion aux Tuileries, par son poste officiel et par la volonté de l'empereur, il avait glissé un billet écrit au crayon dans la main d'un de ses affidés, et il avait sollicité de Jay une motion impérative de la Chambre qui le délivrât de sa captivité du conseil. D'autres proposaient d'arracher le commandement de la garde nationale à l'empereur et de le donner à La Fayette, au nom le plus significatif de détrônement et de déchéance.

On n'osa pas voter du premier coup cette mesure, elle fut ajournée plus que repoussée. On réitéra aux ministres l'injonction de paraître et de parler. La Fayette soufflait, pressait, acceptait tout. Quelques républicains, plus désintéressés ou plus timides, se prêtaient mal à ces impatiences, et croyaient utile de ne pas précipiter si vite et si bas l'empereur, pour laisser quelques jours un chef à l'armée, un négociateur, l'épée dans la main, à la patrie. Le sage et temporisateur Dupont de l'Eure exprimait ses scrupules à La Fayette. « Je comprendrais votre préci-» pitation, lui disait-il, si vous vous sentiez assez fort » pour arrêter l'étranger d'une main, et pour contenir les » royalistes à l'intérieur de l'autre. Que voulez-vous? » qu'espérez-vous? — Ne craignez rien, » lui répondit La Favette avec ce sourire de quiétude, expression habituelle d'un homme qui voit plus loin que le danger présent et qui se complaît dans le mirage de sa foi ou de ses illusions, « ne craignez rien, débarrassons-nous d'abord » de cet homme, et tout s'arrangera de soi-même.»

La Fayette était assez exercé aux événements pour comprendre que l'homme le plus funeste à la liberté était celui qui l'avait détruite. Il était assez personnel pour croire que la France lui livrerait à lui-même la so-

lution de la crise où elle expirait, que son nom inspirerait à la fois enthousiasme à la liberté, modération à l'étranger, intimidation aux Bourbons, et pourrait être l'arc-enciel d'une réconciliation européenne et constitutionnelle, dont il serait, comme en 89, l'arbitre ou le dictateur.

Sébastiani renouvela la proposition d'appeler tous les commandants de la garde nationale dans le sein de l'Assemblée. Ce complice du 18 brumaire affectait de craindre plus qu'un autre un renouvellement de cette journée sur la Chambre. Il voulait racheter sa complicité passée par plus d'ombrage contre son ancien général, et par un zèle plus jaloux de la représentation nationale. Dans l'âme vindicative des Corses, l'injure efface mille bienfaits. L'empereur, par des dédains éclatants, avait fait d'un favori un ennemi dans Sébastiani. Sa proposition multiplia les alarmes sincères ou affectées de la Chambre. La tribune restait vide, les députés se groupaient en colloques à demi-voix, comme les hommes qui se rapprochent à l'annonce des tempêtes. Chaque bruit de portes, chaque rumeur dans les portiques, chaque mouvement dans les tribunes faisait tressaillir. On s'attendait à une invasion tumultueuse des fédérés vociférant depuis l'aurore sous les murs du jardin de l'Élysée, ou à un assaut des troupes qui commencaient à rentrer par bandes irritées dans Paris.

La nuit approchait. Ni Napoléon ni la Chambre n'osaient décider le sort par une résolution suprême. On livrait tout au temps, et le temps livrait tout à l'ennemi. Le peuple des faubourgs et les fédérés désarmés s'attroupaient confusément autour de l'Élysée, comme pour provoquer l'empereur à une énergie qui le relevât

de son affaissement, ou pour assister à sa chute. Ce peuple sur qui sa tyrannie avait tant pesé, et qui avait tant maudit son nom en lui livrant sa révolution, sa liberté, ses impôts et son sang, semblait aujourd'hui ne se souvenir que de sa gloire. Le peuple est grand, et par je ne sais quelle analogie de nature, il aime la grandeur jusque dans la tyrannie. Le peuple a plus de cœur que d'intelligence; la multitude par cet organe est pathétique, elle s'intéresse avec émotion au drame personnifié dans un homme. Enfin le peuple est curieux, c'est la passion des foules. La vie est une scène dont elles aiment à contempler de près les dénoûments. On ne peut expliquer autrement les attroupements de ce peuple des faubourgs de Paris, autour de l'Élysée, pendant cette lente agonie de la puissance de l'âme et du génie de son empereur. Il lui semblait entendre et sentir à travers les murs de l'Élysée les angoisses et les palpitations du cœur de son héros. Les arbres des Champs-Élysées, les murs et les toits des maisons voisines, les grilles mêmes de l'enceinte du palais, étaient couverts d'une foule attentive, morne, silencieuse, cherchant à entrevoir de loin les mouvements de l'intérieur des appartements par les fenêtres ouvertes, et poussant des cris de Vive l'empereur! chaque fois que Napoléon se montrait sur le seuil de ses salons, ou qu'il se promenait en réfléchissant ou en causant dans les longues allées de son jardin. Triste et magnanime adieu d'un peuple qui oublie son supplice en faveur de sa gloire, et qui pardonne à son héros d'avoir été son oppresseur!

Napoléon s'entretenait à l'écart avec Lucien, et donnait ses instructions secrètes à ce négociateur, à l'insu de ses ministres, dans l'allée du jardin, où ces deux frères marchaient à pas lents sous les yeux du peuple.

# XIX.

Lucien, reposé par quinze ans de retraite des affaires, d'obscurité et de fréquentation solitaire des anciens, par les études dont il remplissait sa vie à Rome, croyait retrouver dans les Français de 1815 la résolution et l'énergie des hommes de 1792. Il ignorait à quel degré d'affaissement et de défaillance la longue servitude, la corruption, la soif de jouir, la lassitude de lutter, l'indifférence du joug, la flexibilité à toutes les opinions, avaient dégradé les âmes et les caractères dans la partie politique de la nation. Il comptait encore sur les grands sentiments, sur les grands désespoirs, sur les grandes choses. Il tentait d'en ranimer l'inspiration et la confiance dans son frère. Il parcourait avec lui les dévouements, les dictatures, les abdications après le territoire reconquis, les trônes restitués comme d'indignes hochets, les libertés rendues, les républiques relevées, les nations sauvées, puis couronnées par la main de leur libérateur, les titres nouveaux inventés par la reconnaissance des peuples, les grandes ambitions de la vertu civique à la place des vulgaires ambitions de la puissance, l'âme d'un héros passant dans l'âme d'une nation, l'animant tout entière de son patriotisme, la levant en sursaut sous les pieds de l'ennemi, la conduisant à la victoire, et se livrant ensuite à son jugement, prête à accepter ou un nouveau couronnement ou une immortelle proscription. Mais pour tout cela une heure d'audace, une responsabilité suprême encourue sans regarder derrière soi, un crime contre des formalités légales, une révolte de l'héroïsme contre l'apathie et l'ingratitude d'une assemblée, une insurrection encouragée de l'armée et du peuple, une opposition à la tribune l'épée à la main, une mise hors la loi bravée, un coup de poignard, s'il le fallait, risqué en échange d'un second 18 brumaire! Voilà ce que Lucien conseillait.

Napoléon, au contraire, lassé de quinze ans d'action, énervé par une longue prospérité, habitué à de faciles obéissances, étonné des premiers murmures contre son autorité, assouvi de gloire, usé de forces, vieilli par l'Empire, incrédule aux dévouements parce qu'il les avait remplacés par les cupidités, flatté si longtemps par les succès qu'il ne savait plus que céder aux revers, redoutant d'invoquer la liberté du sein de ce peuple, de peur qu'elle ne lui apparût sous les traits de la révolution et de la vengeance, cherchant en lui-même sa volonté et n'y trouvant plus que ses irrésolutions, répugnait à toute entreprise et à toute audace. Il la rêvait sans oser l'accomplir. Il aurait voulu qu'on lui rapportât de l'Assemblée son usurpation toute faite. Lui qui avait tant méprisé les lentes hésitations et les déchéances fatales de Louis XVI, descendant degré par degré les marches du trône jusqu'au supplice, il imitait l'apathie de ce malheureux prince en face de la révolution. Il délibérait au moment d'agir; il osait en idées, il n'osait rien en mesures. il consumait l'heure en conseils, il donnait des ordres et il les révoquait, il voulait et il se repentait d'avoir voulu, il parlait de force et il s'affaissait sous l'obstacle. Il menaçait avec mépris de sa popularité, de sa toute-puissance, de son armée, la représentation nationale impopulaire, désarmée et discoureuse, qu'il avait à deux pas de lui, et il tremblait devant cinq ou six tribuns obscurs, devant le fantôme de La Fayette évoquant le fantôme de la liberté.

## XX.

Le peuple, témoin de son abattement, ne comprenait rien à ces lenteurs et s'impatientait de la prolongation de ces conseils. L'instinct disait à la multitude que s'il y avait un salut pour la patrie, il était dans une résolution et dans un homme. Elle s'étonnait que cet homme lui manquât et se manquât ainsi à lui-même. Elle l'encourageait, elle le sommait, elle le pressait par ses vociférations. Elle lui demandait, à grands cris, des ordres, des chefs et des armes. Il semblait à la fois flatté et importuné de ces acclamations. Elles étaient pour lui une popularité et un reproche. Il y répondait de temps en temps avec distraction par un sourire de tristesse et par un geste d'apaisement. Ces bruits et ces visages l'empêchaient de méditer avec liberté, et le faisaient passer vingt fois, dans l'heure, de l'Empire à l'abdication.

Lucien s'efforçait, au contraire, par ses signes d'intelligence aux fédérés, groupés sous les murs, d'encourager ces démonstrations et de les faire tourner dans l'âme abattue de son frère au profit de ses énergiques conseils : « Voyez, lui disait-il, ce peuple accouru de ses faubourgs, foyer de patriotisme, sous l'impulsion d'un » instinct désintéressé, parce qu'il voit en vous en ce mo-

» ment le sol et l'indépendance! Entendez ses cris! on » vous demande des armes! on vous supplie de donner » un chef à cette foule! Il en est de même dans tout » l'Empire. Abandonnez-vous la France à l'étranger et » le trône aux factions? »

Rien ne triomphait des incertitudes de Napoléon, il baissait la tête sous la fatalité. Cet homme, qui avait tout osé avec la fortune favorable, sentait enfin que l'homme ne peut rien avec la fortune adverse. Il s'avouait le néant de la volonté humaine, quand cette volonté est à contre-sens des choses et du temps. Il se confessait vaincu, non par l'ennemi, mais par l'opinion.

« Suis-je donc plus qu'un homme, répondait-il avec » amertume à Lucien, pour ramener à l'union et à l'ac-» cord avec moi cinq cents députés égarés? » Puis couvrant même d'un scrupule tardif de vertu son inaction contre la Chambre, qu'il menaçait une heure avant, et qu'il allait menacer une minute après : « Suis-je donc, » ajouta-t-il, un misérable factieux pour allumer inutile-» ment la guerre civile? Non, jamais!... Que l'on essaie » de ramener les Chambres, je ne demande pas mieux !... » je puis tout avec elles!... Je pourrais beaucoup sans elles » dans mon intérêt, mais je ne pourrais sans elles sauver » la patrie!... Allez vous-même vous y présenter, j'v » consens!... Je vous défends toutefois en sortant d'ici » de haranguer ce peuple qui me demande des armes. Je » suis prêt à tout tenter pour la France, rien pour moi! » Il oubliait qu'il avait tenté l'embauchement de l'armée à Grenoble pour reconquérir le trône, et Waterloo pour le conserver.

« Allez, reprit-il à Lucien et à ses ministres, partez,

» et parlez de l'intérêt de la France qui doit être chère à » tous ses représentants; à votre retour, je prendrai mon » parti. »

Ils partirent et le laissèrent seul à ses irrésolutions. Il était évident qu'il composait avec la nécessité, mais déjà elle grondait avec plus de menaces contre lui dans la Chambre. La temporisation, signe de sa faiblesse, encourageait les plus timides à l'abandonner, les plus hardis à le menacer à leur tour.

#### XXI.

Les députés, entre eux, disaient maintenant, à haute voix, ce qu'ils murmuraient, le matin, à voix basse. La Fayette, Manuel, Roy, Dupin, Duchesne, Lacoste, parlaient de déchéance et d'arrestation. La présence de Lucien et des ministres rendit le silence aux entretiens et l'attitude de la délibération à l'Assemblée. Lucien demanda l'évacuation de la salle par le public des tribunes, pour donner à la délibération le secret nécessaire à la gravité des communications que le gouvernement allait faire au nom de l'empereur.

Les tribunes se vidèrent. La nuit tombait, la lueur sépulcrale des flambeaux éclairait seule la tribune. Sa figure tribunitienne rappelait les jours de la liberté; son nom, l'usurpation du pouvoir à Saint-Cloud et les années du despotisme. Le dévouement tardif, mais ardent, qu'il avait montré à son frère depuis le 20 mars, le rendait suspect et menaçant pour la Chambre. Après avoir vu longtemps en lui un Caton de la famille impériale,

on s'étonnait de tant de complicité dans l'intérêt d'un second empire, on le croyait las de son stoïcisme et prêt à mériter son pardon de Napoléon par des services ambitieux. Le rôle de Lucien, depuis le débarquement de Cannes, justifiait ces soupçons. Le frère en lui avait absorbé le citoyen. Il poussait sa race aux trônes, comme si la perte des trônes par sa famille lui en avait enseigné le prix. Il était donc un organe mal choisi par Napoléon pour plaider sa cause devant une assemblée lasse des ambitions de cette tribu des trônes.

Toutefois l'Assemblée s'étonna de la modération et de la résignation du message que Lucien lut au nom de son frère. Napoléon, allant au-devant des vœux des deux Chambres, les invitait à s'ouvrir à lui, pour préserver la France du sort de la Pologne ou du joug des Bourbons. Il leur proposait de nommer cinq commissaires qui s'entendraient en leur nom avec ses ministres sur les moyens de sauver la patrie et de traiter de la paix avec les puissances coalisées.

C'était la capitulation de la France après la défaite de l'empereur, mais avec l'espoir, sinon de sauver la puissance nationale et la gloire des armes, du moins de sauver les débris du trône impérial pour Napoléon. Ainsi la paix troublée par l'entreprise du 20 mars, le sang de trente mille soldats, les trésors, les armements, l'inviolabilité des frontières, la renommée de l'armée et de son chef auraient été perdus, mais la dynastie de Napoléon aurait été sauvée pour la France, avec la perspective des haines que cette dynastie venait de raviver et perpétuerait contre la nation. Une telle proposition, réfléchie un seul moment par l'opinion publique, prévenue et

irritée, portait en soi la naïveté d'une démence ou l'insolence d'une dérision. On pouvait l'imposer par un coup de force; mais la faire prévaloir par la discussion, c'était rêver.

A mesure que Lucien avançait la lecture de ce message, les murmures montaient. Ils éclatèrent dès qu'il fut descendu de la tribune. Les âmes comprimées s'ouvrirent à l'indignation et à la colère. La Chambre y répondit d'acclamation par le dédain et par le défi. Lucien et les ministres restèrent écrasés et ensevelis sous les apostrophes des députés de tous les bancs. « Eh quoi! » disait-on, l'auteur de nos désastres ne trouve d'autre » inspiration dans son âme que de régner encore sur nos » débris et sur les cadavres de nos enfants? Au lieu de » s'immoler généreusement à la patrie anéantie à demi » pour sa cause, il nous convie à l'immoler tout entière » dans l'intérêt de sa race? Il n'a pas su vaincre! Il n'a » pas su mourir! Il n'a su que fuir! et c'est au nom de » sa défaite, de sa faiblesse et de sa fuite qu'il nous de-» mande de nous concerter avec lui, comme si, au lieu » d'ètre les représentants souverains du peuple, nous n'é-» tions que les complices subordonnés d'un factieux dé-» trôné! » Jay, inspiré par l'œil de Fouché, s'élança à la tribune au milieu de ces imprécations, pour les résumer avec la convenance préméditée d'une résolution parlementaire. « Dussé-je, dit-il, éprouver le sort de ces géné-» reux représentants de la Gironde protestant contre » l'asservissement de la Convention et scellant de leur » sang leur courage, je parlerai; mais, avant de parler, » je demande que les ministres ici présents parlent, et » nous disent si, dans l'état présent, la patrie est en me» sure de résister aux armées de l'Europe, et si la pré-» sence de Napoléon n'est pas un invincible obstacle aux » négociations et à la paix. »

#### XXII.

Une approbation presque unanime sur les bancs de l'Assemblée, un silence significatif et accusateur sur les bancs des ministres, suivirent cette apostrophe. Fouché hésitant, et comme affectant de confesser son embarras simulé par son attitude, monte à la tribune, et dit qu'il n'avait rien à ajouter aux rapports déjà communiqués à la Chambre sur les extrémités du dehors et sur les dangers du dedans. C'était avouer l'orateur, et provoquer à l'insurrection des esprits par les alarmes que le silence grossissait encore.

Jay commenta éloquemment ce silence de Fouché, et montra dans le despotisme militaire la source de toutes les calamités de la patrie. Il accusa Napoléon d'être le seul obstacle à la réconciliation de la France avec l'Europe. Il se demanda si une nation épuisée d'héroïsme et de sang par dix années de guerre attentatoire à toutes les nationalités du continent, et prête à succomber elle-même, non faute de courage, mais faute de combattants sous le reflux des peuples, devait ensevelir avec elle et son sol, et son nom, et ses générations futures dans la cause d'un homme à qui elle avait tout sacrifié, excepté son dernier souffle? Puis apostrophant Lucien immobile et consterné sous ces paroles : « Et vous, prince, lui dit » l'orateur, vous qui avez montré un noble caractère

» dans l'une et dans l'autre fortune, retournez vers votre » frère! Dites-lui que l'assemblée des représentants at-» tend de lui une résolution qui lui fera plus d'honneur » dans l'avenir que toutes ses victoires. Dites-lui qu'en » abdiquant le pouvoir il peut sauver la France; dites-» lui que sa destinée parle et le presse, que dans un jour, » dans une heure peut-être, il ne sera plus temps .. »

Il conclut en proposant à la Chambre d'envoyer des commissaires à Napoléon, pour lui demander son abdication, et, dans le cas où il refuserait de la donner, de prononcer sa déchéance du trône. Louis XVI n'avait pas subi, avant sa défaite du 10 août, de telles sévérités du sort et de telles injonctions de l'Assemblée législative. La révolution se vengeait de la longue oppression où Napoléon l'avait tenue. Ce n'était qu'une représaille de l'Assemblée nationale, car Jay savait que la veille de son départ pour Waterloo, l'empereur ouvrant son âme à un de ses confidents indiscrets s'était écrié : « Qu'ils pren-» nent garde à eux! Qu'ils se hâtent dans leur insolence, » je ne puis les souffrir davantage. Partons! Une vic-» toire, et je les fais rentrer dans leur obséquiosité ordi-» naire! Deux victoires, et je les chasse!» Néanmoins il y avait de l'intrépidité dans le langage de l'orateur, car l'empereur, quoique ébranlé, vivait et régnait encore à quelques pas de la tribune, pendant qu'il lui lançait cette sommation. Napoléon en tombant pouvait se venger encore, et reconquérir par cette vengeance non le pouvoir de sauver son trône et la France, mais le pouvoir de frapper un ennemi.

#### XXIII.

Lucien, témoin des applaudissements qui répondaient de toutes parts à l'insinuation d'abdication ou à la déclaration de déchéance, retrouve le courage dans le désespoir, et la confiance dans la vieille expérience de la mobilité des assemblées, qui les relève, et les abat dans une même heure de la révolte à la prostration. Il s'élance à la tribune. Il invoque le nom sacré de la patrie, il la confond avec le nom de celui qui vient de la perdre, il reproche à la France son abandon et son ingratitude, aux Français de n'avoir pas fait assez pour la cause de son frère. Il atteste l'enthousiasme qui vient de le couronner une seconde fois, les serments du champ de mai; il évoque le patriotisme, et il montre le caractère national, dégradé par une lâche condescendance de la nation, faisant de Napoléon vaincu la rançon d'une capitulation ignominieuse. Les murmures et les apostrophes insultantes répondent seuls aux reproches de Lucien.

La Fayette les retourna en quelques mots terribles qui grondaient à voix basse depuis trois mois dans la conscience de l'opinion publique, et qui n'attendaient pour éclater qu'une heure opportune et une bouche populaire. « Eh quoi! dit-il, c'est vous qui osez nous accuser de » n'avoir pas fait assez pour votre frère? Avez-vous donc » oublié tout ce que nous avons fait pour lui? Avez-vous » oublié que les ossements de nos enfants, de nos frères, » attestent partout notre fidélité, dans les sables de l'A-» frique, sur les bords du Guadalquivir et du Tage, sur

» les rives de la Vistule et dans les déserts glacés de la » Moscovie? Depuis plus de dix ans, trois millions de » Français ont péri pour un homme! pour un homme qui » veut encore lutter aujourd'hui avec notre sang contre » l'Europe? — Oui, oui! » s'écrient, avec la conscience vengeresse d'une nation sacrifiée, les représentants. « C'est assez! reprend La Fayette, c'est assez pour un » homme! Maintenant notre devoir est de sauver notre » patrie! »

Vingt orateurs se disputent la tribune pour appuyer la tardive imprécation de La Fayette. Les retours des assemblées sont sans pitié. La terreur d'un coup d'audace et de désespoir de Napoléon pressait les âmes. Tout ce que Lucien et les ministres purent obtenir des représentants, ce fut un peu de temps pour consulter la Chambre des pairs et pour concerter les résolutions de ces deux corps. Ils espéraient mieux de ces sénateurs choisis par la main de Napoléon lui-même que des députés élus par le peuple.

Lucien et les ministres y coururent. Ils trouvèrent, en effet, dans cette assemblée non plus de confiance, mais plus de mesure et plus d'égards pour l'empereur. Cette première discussion y fut froide et digne. La vieille expérience de ces hommes rompus aux événements leur disait assez qu'il n'était plus nécessaire de précipiter violemment Napoléon, qu'il allait tomber de lui-même devant la force des choses, et qu'un vaincu assez hardi pour prendre dans sa défaite son titre au pouvoir suprême, ne trouverait dans sa dictature d'un jour que l'échafaud du lendemain. Lucien accourut à l'Élysée rendre compte à son frère des dispositions des deux Chambres.

Lucien n'avait pas été intimidé par la révolte des représentants. L'attitude de la Chambre des pairs l'avait confirmé dans la résolution désespérée de braver la Chambre des députés, de la dissoudre et de saisir la dictature. Il s'efforça de convaincre son frère que son seul salut était dans l'audace. « Dans ces extrémités, on peut ce » qu'on ose, » lui dit-il. Mais Napoléon, qui aimait à entendre ces conseils de force, dernière adulation de sa toute-puissance, ajournait d'heure en heure leur exécution.

Il semblait attendre qu'un hasard extérieur se chargeât de la responsabilité de l'événement, ou que l'heure passée en attente et en délibération ne lui laissât plus d'autre ressource que de se soumettre à son destin, excuse que la faiblesse se ménage à elle-même pour ne pas s'avouer son inertie. Cet homme, qui connaissait si bien le prix du temps et qui savait qu'en révolution comme à la guerre, se laisser prévenir, c'est se laisser vaincre, ne se serait pas condamné deux jours et deux nuits à l'immobilité, s'il n'avait été résigné à l'abdication. Il sauvait les apparences avec ses frères, avec ses amis, avec luimême; tout indique dans ses lenteurs une résignation qui se couvre d'un reste de timide volonté. Il marchandait avec la fortune, il sauvait l'honneur, il se réservait de pouvoir dire un jour : « Si les Chambres m'avaient » compris et secondé, j'aurais sauvé mon trône et ma pa-» trie. »

Mais il était au fond trop politique et trop soldat pour se faire les illusions qu'il voulait plus tard affecter devant ses adorateurs. Un million d'hommes, encouragés par trois ans de représailles de la victoire, franchissant en ce moment les frontières, un pays épuisé d'efforts, une armée dissoute, une capitale murmurante, une représentation nationale soulevée, un compétiteur au trône promettant derrière lui la liberté et la paix, les provinces de l'Est et du Nord conquises, celles de l'Ouest et du Midi prêtes à se lever pour la cause du roi, qu'aurait fait Napoléon de quelques heures d'empire? Une seconde capitulation pour sa famille et pour lui! Était-ce la peine de faire un 18 brumaire des faubourgs contre la ville et de quelques soldats débandés contre la nation? Il ne le disait pas à Lucien, mais il le sentait. Tout ce qu'il voulait, c'était le droit de se plaindre. Il commençait à l'Élysée cette longue conversation et cette éternelle récrimination contre les hommes du 20 mars et contre la France qu'il continua à Sainte-Hélène.

## XXIV.

Benjamin Constant, d'abord son accusateur, puis son complice et son conseiller au 20 mars, montra, dans ces deux dernières journées, la même fluctuation d'attitude et d'actes qu'il avait montrée quelques semaines avant. Ce courtisan alternatif de la popularité et de la faveur de cour avait un abîme à franchir derrière lui pour revenir sur ses pas et pour se faire pardonner son dévouement subit à Napoléon après son inconcevable défection. Waterloo était pour lui une défaite personnelle. Ne pouvant croire au premier moment à l'éclipse totale de cette étoile de l'empereur à laquelle il avait si témérairement attaché sa responsabilité d'homme politique et d'homme

d'intelligence, il accourut un des premiers au palais pour donner des conseils de force. Il voulait pousser aux dernières extrémités Napoléon, dont la chute allait le précipiter lui-même. Mais ce courtisan de date récente n'était pas un de ces hommes qui résistent longtemps aux évidences d'une situation et qui s'ensevelissent sous les ruines. Les récits réitérés de la déroute et de l'anéantissement complet de l'armée, la froideur, les murmures et bientôt le soulèvement presque unanime de l'opinion, la révolte des cœurs dans les Chambres, l'âpreté de La Fayette, de Sébastiani, de leurs amis à presser l'abdication ou à imposer la déchéance, n'avaient pas tardé à ébranler Benjamin Constant lui-même, et à le faire passer en quelques heures de la dictature à la résignation. Il s'interposa comme négociateur officieux entre les Chambres et Napoléon, pour montrer à celles-ci du zèle et à celui-ci de l'attachement.

# XXV.

Il interrompit par sa présence dans le jardin de l'Élysée la conversation de Napoléon avec Lucien, et prenant le langage opposé à celui qu'il avait tenu la veille, il sembla vouloir préparer Napoléon à un sacrifice commandé, disait-il, par sa gloire comme par son patriotisme. « Je vous entends, lui répondit l'empereur, on » veut que j'abdique! Mais a-t-on calculé les conséquen-» ces de mon abdication? N'est-ce pas autour de moi et » autour de mon nom que se groupe l'armée? M'enlever » à elle, n'est-ce pas la dissoudre? Si j'abdique, vous » n'avez plus d'armée dans deux jours. Cette armée
» n'entend pas toutes vos subtilités. Croit-on que des
» discours de tribune empêcheront une dispersion des
» troupes?... Me repousser quand je débarquais à Can» nes, je le comprends! M'abandonner aujourd'hui, je
» ne le comprends pas! Ce n'est pas en présence de l'en» nemi à quelques lieues de nous qu'on renverse un
» gouvernement avec impunité. Pense-t-on en imposer
» aux canons par des phrases? Si on m'eût renversé il y
» a quinze jours, il y avait du courage; mais je fais partie
» maintenant de ce que l'Europe attaque, je fais donc
» partie de ce que la France doit défendre. En me li» vrant, elle se livre elle-même, elle avoue sa faiblesse,
» elle se reconnaît vaincue; ce n'est plus la liberté qui
» me dépose, c'est Waterloo! »

Puis continuant sur un ton plus haut, et feignant, comme un négociateur qui exagère ses conditions pour en obtenir de plus favorables, des intentions qui n'étaient déjà plus dans son âme : « Et quel est donc, ajouta-t-il, » le titre de la Chambre pour me demander mon abdi- » cation? Où est sa mission? Mon devoir à moi, c'est de » la dissoudre. »

Il s'animait. La multitude qui se pressait sur les terrasses des jardins de l'Élysée, croyant apercevoir dans les gestes de son héros la résolution de faire appel à sa popularité et à son patriotisme contre l'Assemblée et contre l'étranger, redoubla ses acclamations intermittentes comme pour l'encourager à l'énergie. Cette foule se composait surtout d'hommes dont les costumes attestaient l'indigence. « Vous le voyez, » dit l'empereur à Benjamin Constant en étendant la main vers ces amis dés-

intéressés de sa dernière heure, « ce ne sont pas ceux » que j'ai comblés d'honneurs et de richesses qui assistent » des yeux et du cœur à mes revers. Que me doit ce peuple? » Rien. Je l'ai trouvé pauvre et je le laisse pauvre; mais » l'instinct de la patrie l'éclaire, la voix du pays parle » par sa bouche; je n'ai qu'à dire un mot, et dans une » heure la Chambre des députés n'existera plus... Mais, » non, reprit-il, la vie d'un homme ne vaut pas ce prix! » Je ne suis pas revenu de l'île d'Elbe pour que Paris » soit inondé de sang! » Ces dernières paroles étaient sincères.

L'histoire doit cette justice à Napoléon, que, soit horreur naturelle pour les excès populaires dont le spectacle sanglant avait laissé un sinistre souvenir dans son âme depuis le 10 août, les massacres de septembre et les échafauds; soit répugnance de soldat pour toute force indisciplinée, soit respect pour son nom dans l'avenir, il se refusa constamment, et à son retour et à sa chute depuis le 20 mars, à se faire une armée de la populace contre la nation. Il aima mieux tomber que de se relever un moment par de pareils auxiliaires. Il recula, en quittant son île et en affrontant les Bourbons et l'Europe, devant le sang des séditions et devant le crime contre la civilisation. Toujours César, jamais Gracchus; né pour l'empire, non pour la turbulence des factions.



# LIVRE VINGT-SEPTIÈME.

21 juin. — Réunion de la commission de la Chambre des représentants et des ministres, — Déclaration de la commission. — 22 juin. — Séance de la Chambre des représentants. — Abdication de l'empereur. — Propositions de M. Dupin et de M. de Mourgens. — Adresse de la Chambre des représentants à l'empereur. — Réponse de l'empereur. — Séance de la Chambre des pairs. — Son adresse à l'empereur. — Réponse de l'empereur.

### I.

Pendant ses entretiens avec Benjamin Constant, où l'empereur semblait assister en philosophe et en spectateur, comme un autre Dioclétien, au dépouillement de la majesté impériale sur lui-même, on délibérait son sort aux Tuileries. Les membres de la commission nommée le matin par les deux Chambres pour se concerter avec les ministres sur les mesures de salut public, y étaient réunis. C'étaient Fouché, Davoust, Caulaincourt, Carnot, Cambacérès, Lanjuinais, La Fayette, Dupont de l'Eure, destiné depuis à présider au renversement de la monarchie qu'il n'avait point préméditée, et à la naissance de la seconde république; Flaugergues, Grenier, Dupin, Boissy d'Anglas, toujours égal aux extrémités de la patrie; Thibaudeau, aussi ennemi de la république que des Bourbons, et que cette double haine livrait à l'empereur.

Lucien, combattu entre les irrésolutions de son frère

et l'ascendant croissant de La Fayette, fut faible, et montra des dispositions à transiger. La Fayette fut poli dans les termes, implacable dans les résolutions.

Les dangers s'accumulant avec les heures, l'absence de l'empereur, et son abattement déjà connu par les confidences de ses conseillers, adoucissaient les cœurs et les formes. Après une délibération nocturne, calme et assoupie comme la nuit, la commission décréta: « Que » le salut de la patrie exigeait des négociations tentées » directement par les deux Chambres avec les puissances » alliées. »

C'était déposer l'empereur, non encore du trône, mais du gouvernement. Le temps se chargerait du reste. La Fayette, Lanjuinais, Fouché, osèrent demander plus, et se plaignirent de ce que la commission n'imposait pas textuellement l'abdication.

# II.

Napoléon dormait, pendant que ses ennemis et ses propres ministres le déposaient ainsi aux Tuileries. On s'étonnait autour de lui de cette indifférence et de cette apathie. « Il ne domptait plus comme autrefois la fatigue » ou le sommeil, disait Benjamin Constant, sa puissance » d'action semblait à son terme. » Il se montra, à son réveil, mécontent, murmurant, aigri, mais non révolté contre ces résolutions. Il remettait tout à la merci de ses familiers, comme déchargé du poids de résolutions trop lourdes pour sa propre volonté.

La Chambre des représentants et la Chambre des pairs s'ouvrirent avec le jour. On y demandait à grands cris, et avant tout, la communication immédiate des délibérations prises la nuit par la commission des Tuileries. On s'étonnait de ne pas la recevoir. Cette lenteur paraissait aux esprits ombrageux l'indice d'une lutte engagée à l'Élysée contre la Chambre. Elle n'était qu'une irrésolution de l'empereur.

Dix mille hommes de différentes armes étaient entrés la nuit dans Paris, et relevaient ses espérances. Les faubourgs s'agitaient à son nom, les fédérés avaient devancé le lever du jour par groupes frémissants et nombreux sous ses fenêtres. Lucien, accouru au lever de son frère, énumérait les ressources qui lui restaient encore : Grouchy, échappé intact à la poursuite des Prussiens, rentré avec quarante mille hommes par Namur, et se rapprochant de Paris pour se joindre aux débris de Waterloo, ralliés par Ney et par Jérôme; les dépôts de la garde impériale, fiers de leur nom, et incorruptibles aux efforts des Chambres; quinze ou vingt mille fédérés qu'on pouvait armer le jour même, et mêler aux troupes de ligne, sinon pour combattre l'ennemi, du moins pour dominer Paris. Il fallait, disait-il à Napoléon, quitter à l'heure même l'Élysée, halte indécise aux yeux de l'opinion entre l'Empire et la déchéance, s'installer aux Tuileries, y convoquer le conseil d'État et les ministres, ressaisir le gouvernement, ajourner les deux Chambres. On retrouverait en elles cette obéissance ou cette lâcheté des assemblées insolentes envers qui les ménage, serviles devant qui les brave. Ces conseils de Lucien semblaient cette fois relever l'affaissement moral de Napoléon. On craignait autour de lui qu'il ne se réveillàt par un coup d'audace. Mais déjà ses amis les plus

dévoués la veille, Regnault de Saint-Jean-d'Angély, Thibaudeau, son frère Joseph lui-même, étaient passés à des partis plus modérés, et avertissaient sous main La Fayette et les meneurs de la Chambre des fluctuations belliqueuses de l'Élysée. Joseph et ces conseillers de modération se flattaient d'une transaction entre l'ambition usée de Napoléon et l'opposition des Chambres, transaction pour laquelle l'empereur abdiquerait en faveur de son fils, et donnerait à Joseph la régence et la tutelle du roi de Rome. On croyait à ce prix obtenir des puissances alliées la paix, des Chambres la sanction, de la France l'abandon des Bourbons. Fouché et ses confidents bercaient de ces illusions dans les Chambres et dans le conseil les partisans les plus compromis de Napoléon, et les détachaient ainsi eux-mêmes de sa cause en sauvant en apparence l'honneur et les intérêts du parti napoléonien. Manuel recevait le mot de cette diplomatie de Fouché. Il se chargeait d'endormir, à ce prix, les dernières palpitations de l'impérialisme et de l'énergie militaire dans la Chambre et dans le peuple.

« L'abdication, disait Fouché devant l'empereur lui-» même, concilie à la fois les intérêts de l'empereur, » comme père, comme chef de dynastie, et les intérêts » de la patrie découverte et désarmée par le désastre de » Waterloo. Plus de prétexte à la guerre, et si les alliés, » désintéressés par la retraite volontaire du seul homme » qu'ils déclarent inconciliable avec le repos de l'Europe, » continuent les hostilités, les Chambres, révoltées de » cette perfidie et de cet outrage à l'indépendance des » nations, lèveront la France entière pour la cause de » chaque citoven. » Caulaincourt et Maret, trop clairvoyants pour croire aux scrupules des alliés vainqueurs et à l'insurrection nationale pour un enfant captif de l'Autriche, mais trop politiques pour pousser l'empereur et la capitale à des extrémités de feu et de sang où tout périrait, même la patrie, se payaient de ces raisons, et autorisaient l'empereur à faiblir par leur faiblesse. Il se promenait à pas interrompus dans la salle du conseil, écoutant tout sans rien résoudre, tantôt approuvant d'un mot, tantôt réfutant d'un geste, et semblant chercher dans l'avis contradictoire de tous une décision qu'il ne trouvait pas en lui-même. Regnault de Saint-Jean-d'Angély attendait en vain cette décision promise par lui aux députés pour la porter à la tribune. Elle ne sortait pas des lèvres de Napoléon.

Les représentants, lassés d'attente, usaient leur impatience dans des groupes disséminés, et dans des entretiens tumultueux où la lassitude se traduisait en menaces et en invectives contre cet homme qui ne savait, disaient-ils, ni vaincre, ni reconnaître sa défaite, ni oser, ni régner, ni tomber du trône. Le président Lanjuinais ne pouvait contenir la colère et les murmures. Il donna enfin à midi la parole au général Grenier, rapporteur de la commission des Tuileries. Ce général lut le rapport. On le trouva dérisoire dans un moment où les Chambres avaient à prononcer entre le salut de la nation et les velléités d'un seul homme, obstacle, à la fois, à l'indépendance du sol et à la liberté de la représentation. Le rapporteur descend de la tribune sous les clameurs de la Chambre irritée. Legrand, jeune représentant de la Creuse, y monte pour énumérer les

dangers de la patrie. D'autres clameurs, parties des bancs impérialistes, l'en font descendre et l'accusent de semer les alarmes. Un autre député propose une déclaration aux puissances, portée par cinq commissaires négociateurs, et conçue dans des termes rassurants pour la paix de l'Europe. Duchesne, représentant de l'Isère, veut déchirer le voile, et parle de Napoléon comme du seul obstacle aux négociations. Il allait conclure à l'abdication, quand Regnault de Saint-Jean-d'Angély, averti par Lanjuinais de la nécessité de prévenir la déposition par la résignation volontaire et plus décente du trône, s'élance à la tribune, interrompt l'orateur, et annonce à la Chambre qu'avant trois heures l'empereur s'expliquera par un message conforme à la pensée de tous.

On s'indigne contre ce délai, on dispute les heures et les minutes à celui à qui on n'a disputé ni la France, ni le trône, ni le sang de la patrie. « Nous n'avons qu'un » parti à prendre, s'écrie Duchesne resté à la tribune, » c'est d'engager l'empereur, au nom du salut de l'État, » au nom de la patrie expirante, de déclarer son abdicap tion. — Oui, oui, s'écrie-t-on dans toutes les parties de » l'Assemblée, qu'il abdique! qu'il abdique, s'il veut évi-» ter qu'on le dépose! — Attendez, dit Lanjuinais, le salut » de la patrie est dans le message que médite l'empereur! » — Le salut de la patrie, réplique une voix tonnante, » n'est que dans l'abdication! » La Fayette, qui voit le despotisme ébranlé, se lève pour lui porter le dernier coup. « Si l'abdication temporise, je proposerai, dit-il, » la déchéance. » Les applaudissements éclatent. Le général Solignac, un de ces hommes qui sentent la décence des scènes nationales et qui réservent leur dignité mème

aux vaincus, se jette en travers de cette impatience de La Fayette pour implorer encore une heure. On semble disposé à accorder ce répit à la fortune. La Fayette, Sébastiani, Dupin, Duchesne, Lacoste, Girod de l'Ain, Roy, Manuel veulent à grands cris précipiter le dénoûment. L'heure est accordée avec peine et la séance suspendue. L'heure n'était pas encore écoulée, que les représentants, les yeux attachés au cadran de la salle, se montraient du doigt la minute que l'aiguille allait franchir, et sommaient de la voix le président de rouvrir la délibération. « L'accusation! l'accusation! la mise hors » la loi! l'arrestation immédiate! » criaient des voix sans pitié. Un billet confidentiel de Fouché à Manuel et communiqué par ce représentant à ses collègues annonça que l'empereur dictait en ce moment son abdication.

# III.

Napoléon toujours irrésolu, comme nous l'avons vu la veille, la nuit et le matin, recevait depuis trois heures le double contre-coup des récits qui lui arrivaient de la Chambre et des nouvelles qu'il recevait de l'armée. Entouré de ses ministres, de ses conseillers intimes, de ses frères, de la foule à distance qui entourait l'Élysée, et dont le sourd murmure arrivait jusque dans l'intérieur des salons, il ne cessait d'aller de son cabinet au jardin, du jardin dans son cabinet, tantôt seul, tantôt avec un des confidents dont il écoutait tour à tour les inspirations. A chaque retour de ses pas perdus dans les allées de l'Élysée, à chaque dépêche qu'il décachetait, à chaque in-

terlocuteur nouveau qui arrivait de l'Assemblée et du camp, on s'attendait, autour de lui, à lui voir déclarer une résolution définitive. Il en déclarait mille contradictoires. Il lassait mille fois plus ainsi la fortune, ses conseillers, ses frères et lui-même par ses irrésolutions, qu'il ne les aurait lassés par une volonté une et énergique. « Vous le voyez, disait-il à ses ministres, rien n'est perdu, » des troupes encore nombreuses me restent. » Il ordonnait à Davoust d'aller faire un rapport rassurant sur l'état de l'armée à la Chambre, convaincu que ce tableau de sa force imposerait à l'Assemblée. « On ne m'a pas même » écouté, » lui disait tristement Davoust en rentrant à l'Élysée.

Enfin on lui annonce que la Chambre ne lui donne plus qu'une heure. A cet outrage, lui qui a déjà tant de fois abdiqué en délibération et en paroles devant son conseil, s'indigne contre la sommation plus que contre la déchéance. « Eh! quoi, s'écria-t-il, de la » violence!... Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je n'abdi-» querai pas!... » A ces mots ses ministres, et Fouché surtout, tremblent que l'orgueil humilié ne lui rende l'énergie du désespoir. Ils se regardent. « Non, répéta-t-il, » je n'abdique pas!... La Chambre n'est qu'un ramas de » jacobins, d'ambitieux que j'aurais dû dénoncer à la » nation et chasser!... Mais le temps que j'ai perdu peut » se réparer. »

Ses conseillers se troublent. Regnault de Saint-Jeand'Angély, un des hommes qui laissent parler le plus le cœur dans les affaires, et dont l'attachement est le moins suspect à son maître, le conjure pathétiquement de faire trêve à des illusions mortelles, de ne pas entrer en lutte avec une assemblée qui montrera en lui l'unique obstacle à une paix devenue la nécessité et la passion de la nation. « Ne vous êtes-vous pas sacrifié une fois au salut commun » en 1814, lui dit-il, sacrifiez-vous encore! C'est le seul » reproche digne de vous à vos revers et à votre pays! — » Est-ce que j'ai jamais refusé d'abdiquer! réplique en » murmurant l'empereur, mais je veux qu'on me laisse » v songer en paix. Quand j'aurai abdiqué cependant, » reprit-il, comme s'il se repentait déjà de cette concession » forcée arrachée à son émotion, vous n'aurez plus d'ar-» mée., et dans huit jours l'ennemi sera à Paris! » Son regard et son accent, en parlant ainsi, semblaient interroger les ministres et les généraux présents à cette lutte si obstinée, si prolongée et si indécise dans son âme. Les regards et les attitudes ne lui répondaient que par l'incrédulité et par l'abattement. Il reprenait ses promenades solitaires dans les allées les plus sombres de l'Élvsée.

# IV.

Mais les cris de Napoléon hors la loi! répondaient déjà dans l'Assemblée aux derniers cris de Vive l'empereur! qui se fatiguaient sous les fenêtres de son palais à provoquer une énergie consumée en paroles. Lanjuinais lui envoya le commandant de la garde du palais législatif pour le supplier de hâter son message, s'il ne voulait pas que la Chambre prononçât sa déposition et ne le décrétât d'accusation. Déjà les mesures étaient prises pour arrêter Napoléon, au milieu du faible groupe qui l'entourait, par les hommes résolus de la Chambre, et les exécuteurs de

cet ordre se tenaient prêts au premier signe dans les antichambres de l'Élysée. Une obstination plus prolongée pouvait ensanglanter la scène. L'heure prenait le caractère sinistre des dépositions d'empereur à Rome. Entre un homme et un pays, le glaive pouvait trancher le nœud.

Napoléon passa dans un cabinet écarté, à l'extrémité de l'aile gauche du palais, et assisté de Lucien son frère, il dicta lentement, et en pesant tous les termes, sa dernière abdication.

« Français! disait l'empereur, en commençant la » guerre pour soutenir l'indépendance nationale, je comp- » tais sur la réunion de tous les efforts, de toutes les » volontés, et sur le concours de toutes les autorités na- » tionales. J'étais fondé à en espérer le succès, et j'avais » bravé toutes les déclarations des puissances contre moi. » Les circonstances me paraissent changées. Je m'offre » en sacrifice à la haine des ennemis de la France; puis- » sent-ils être sincères dans leurs déclarations, et n'en » avoir voulu réellement qu'à ma personne!

» Ma vie politique est terminée! et je proclame mon » fils, sous le titre de Napoléon II, empereur des Français.

» Les ministres actuels formeront provisoirement le
» conseil de gouvernement. L'intérêt que je porte à mon
» fils m'engage à inviter les Chambres à organiser sans
» délai la régence par une loi.

» Unissez-vous tous pour le salut public et pour rester » une nation indépendante.

» Napoléon.

Son secrétaire, Fleury de Chaboulon, qui était allé chercher à l'île d'Elbe cette seconde fatalité d'une déchéance, reçut de la main de Napoléon le manuscrit de Lucien pour en faire plusieurs copies. Les copies que ce secrétaire remit, un moment après, à l'empereur portaient la trace de quelques gouttes de larmes. Napoléon les aperçut. Jetant au jeune homme, naguère confident de ses espérances, aujourd'hui de son humiliation, un regard plein de reproche à sa destinée : « Ils l'ont voulu! » dit-il; rejetant ainsi par une dernière consolation de l'orgueil, la témérité du retour et les conséquences de Waterloo sur un peuple qui n'avait provoqué ni son ambition, ni son désastre.

### V.

Maret, en lisant l'acte d'abdication, parut craindre que les puissances ne fussent pas satisfaites des termes dans lesquels l'empereur déclarait qu'il descendait du trône. « Que voulez-vous dire? répondit Napoléon. — » Que les alliés, répliqua Maret, exigeront peut-être la » renonciation de vos frères à la couronne. — Ah! Ma- » ret, » s'écria l'empereur, jaloux jusqu'au dernier moment des éventualités de sa dynastie, « voulez-vous donc » nous déshonorer tous? » Napoléon, au moment où tout lui échappait, croyait encore avoir fondé un empire pour les collatéraux de l'humble maison de son père. Le génie ne préserve pas les grands hommes eux-mêmes des illusions et des petitesses de la médiocrité. Un enfant n'aurait pas espéré dans une pareille heure ce que Napoléon affectait d'attendre du destin.

Il rentra, son abdication à la main, dans le grand cabinet du conseil et remit les deux copies à ses ministres. Fouché tenait enfin le fruit si longtemps disputé à son impatience. Il affecta la compassion, reçut l'acte en s'inclinant des mains de l'empereur, et le porta, suivi de Carnot, de Caulaincourt et des autres ministres, à l'Assemblée. Carnot et Caulaincourt, tout en reconnaissant la nécessité de cette capitulation suprême de l'empereur, restaient fidèles et attendris. Cette capitulation affranchissait leurs actes, non leurs cœurs. Ils portaient dans leur attitude et sur leur physionomie le deuil, l'un de l'indépendance de la France, l'autre du détrônement de son ami.

## VI.

Mais ces sentiments personnels de deuil et d'attendrissement pour l'homme ne pénétraient pas dans l'Assemblée, ou du moins ils y étaient étouffés sous la crainte d'une dernière tentative de Napoléon pour ressaisir l'Empire, sous ces ruines et sous la colère de la patrie trompée par ses promesses et par ses revers. Pendant que Napoléon discutait les termes et les formes de son abdication, les cris de déchéance se multipliaient dans la salle. Un de ces hommes que la mobilité et la sensibilité banale de leur âme jettent partout où il y a un mouvement du sort, un drame et des larmes, M. de Laborde, qui avait pleuré de bonne foi en serrant les mains de Louis XVIII à son départ des Tuileries, accourut de l'Assemblée à l'Élysée pour avertir, avec la même émotion, l'empereur que l'heure pressait, et qu'il fallait prévenir le vote de

l'Assemblée, s'il ne voulait pas que ce vote fût un outrage. Laborde s'était croisé avec les ministres sans les reconnaître.

« Ils sont donc bien pressés! s'écria avec humeur Na-» poléon; dites-leur de s'apaiser, il y a un quart d'heure » que je leur ai envoyé mon abdication. »

Fouché était déjà monté à la tribune, l'acte d'abdication à la main. La vue de cette feuille de papier qui contenait l'obéissance de l'empereur à la Chambre et à la destinée, calma tout. Il fut aisé à Fouché de se prévaloir lui-même de la compassion qu'un grand peuple doit à un grand homme et à un grand sacrifice. L'acte fut écouté en silence. Il y a des mots qui détendent en un moment les colères des hommes rassemblés. Mais il y a des hommes qui se jettent à propos, et avec une froide prévoyance des retours possibles, dans les événements, pour les achever et les constater par des actes irrévocables, légistes de la fortune qui changent en lois les décrets du sort. Tel fut ce jour-là M. Dupin.

Il s'élança à la tribune, une délibération tout écrite à la main, et proposa, de peur que l'auteur de l'abdication ne pût un jour la retirer, comme il avait fait de celle de Fontainebleau, d'accepter cette abdication par un vote authentique de la Chambre, afin que deux parties, la nation et l'empereur, intervenant au contrat, l'une ne pût le retirer sans la participation de l'autre. M. Dupin, jeune et formaliste, ignorait encore que ce n'est pas la forme, mais la victoire ou le revers qui confirme ou qui révoque ces abdications d'empire. Il demanda la création d'une commission chargée de préparer une constitution nouvelle et de la faire jurer par le prince choisi par le

peuple. Ce mot, qui indiquait aux derniers partisans de l'Empire la pensée d'une autre dynastie, souleva des murmures auxquels les ennemis de l'Empire ne tenaient pas en ce moment à répondre. Les circonstances parlaient et agissaient assez vite pour eux.

Un autre représentant, Mourgens, demanda que le trône fût déclaré vacant et que l'Assemblée se déclarât constituante. Nouveaux murmures dans les rangs des adhérents de la dynastie de l'empereur. L'un d'eux veut qu'on lise l'article de l'acte du champ de mai qui proscrit à jamais les Bourbons du trône, afin de faire rougir la nation d'un si prompt désaveu d'elle-même. Lanjuinais s'y oppose sous prétexte que cet acte est assez connu.

Regnault de Saint-Jean-d'Angély, retrouvant une ancienne éloquence souvent profanée par le servilisme de l'adulation, attendrit une dernière fois la tribune par le contraste entre la grandeur et l'abaissement de la fortune de son maître. Il évita habilement par des concessions oratoires les propositions de M. Dupin et de M. Mourgens, en admettant seulement la moitié de leurs décrets. La Chambre, satisfaite de ce qu'elle avait conquis en une heure, vota, sur la demande de Regnault de Saint-Jeand'Angély, une adresse de respectueuse reconnaissance à l'empereur, portée à l'instant à l'Élysée par son président et ses secrétaires. Elle vota en outre la nomination d'une commission de cinq membres, choisis dans les deux Chambres, pour exercer provisoirement le gouvernement et confirmer les ministres de Napoléon dans leurs fonctions. Les membres de la commission du gouvernement furent Carnot, Fouché et le général Grenier dans la Chambre

des députés; dans la Chambre des pairs, Quinette et Cau-

# VII.

Cependant l'empereur, laissé à sa solitude dans l'Élysée, à mesure que le pouvoir qui l'abandonnait passait aux Chambres, aux commissions, à ses propres ministres, attendait, dans une résignation qui n'était pas sans retours et sans espérances, les actes de la représentation nationale envers lui. Averti de quart d'heure en quart d'heure, par Lucien, Regnault et ses affidés, des émotions alternatives de l'Assemblée, il en recevait les contre-coups dans le fond de ses appartements et de ses jardins. Il ne cessait de s'y promener comme sur l'espace étroit d'où il observait les progrès et les revers de ses batailles avec l'agitation inquiète d'un homme qui trompe la fièvre de l'âme par le mouvement du corps.

La nuit tombait, rien ne lui indiquait encore s'il la passerait libre et actif dans un palais ou dans la prison d'un souverain détrôné. Toutes ses pensées et toutes les pensées de ses frères se concentraient maintenant sur la déposition ou sur le maintien de son fils et de sa dynastie sur le trône. Il ne luttait plus que pour l'ambition de sa famille ou pour l'Empire à sa postérité. Détrôné luimême, il se croyait vainqueur encore, s'il empêchait la France de détrôner du moins son nom.

On lui annonça enfin la députation de la Chambre des représentants. Elle était en grande partie composée de ses ennemis. Bien qu'elle déguisat le détrônement sous le respect, l'acte de lui apporter les remerciments de la France pour une abdication libératrice ressemblait plus à une dérision qu'à un hommage. Nul n'ignorait que cette abdication, contestée par lui et arrachée par les menaces de l'opinion, avait été conquise plus qu'obtenue, qu'elle était un sacrifice à la force plus qu'un sacrifice à la patrie. Lui-même, il le savait mieux que personne.

Maître néanmoins de sa physionomie et de son attitude, il prit avec grandeur le rôle que la nécessité lui donnait, et que le respect déguisé de la Chambre lui permettait de prendre. Devant Lanjuinais, devant La Fayette, devant Fouché, laisser lire le ressentiment ou l'humiliation, c'était tomber deux fois. Il revêtit l'apparence de la résignation la plus volontaire et du patriotisme le plus désintéressé. Il se dépouilla de toute pompe, comme Dioclétien à Salone, et parla en homme que les événements ne touchent plus que par l'intérêt qu'il porte, du haut de sa gloire et du lointain de son exil, à son pays.

### VIII.

Seul, debout dans un salon mal éclairé, le visage impassible, quand Lanjuinais, suivi de ses collègues, eut été introduit et lui eut donné lecture de la déclaration honorifique et respectueuse de la Chambre, il répondit avec la gravité d'accent et la lenteur méditative d'un homme qui cherche sans solennité ses expressions dans son cœur: « Je vous remercie à mon tour, dit-il à Lanjuinais, de » vos sentiments; je désire que mon abdication puisse

» faire le bonheur de la France; mais je ne l'espère point, » reprit-il avec une sévère incrédulité d'accent, je laisse » l'Etat sans direction politique... Le temps perdu à me » renverser, » ajouta-t-il d'une voix de reproche et en regardant les républicains de la députation, « aurait pu » être employé à mettre la France en état d'écraser l'en-» nemi...Je recommande à la Chambre de renforcer promp-» tement les armées... » Triste décision d'un général qui venait de perdre les dernières armées de la France, et qui n'avait pu, en trois mois de dictature absolue, lever pour sa cause que quinze mille volontaires pour renforcer ses vieilles bandes. — « Qui veut la paix doit se préparer » à la guerre. Ne mettez pas cette grande nation à la » merci des étrangers! » — Et l'ennemi était sur les pas de celui qui parlait ainsi, aux portes de Paris. — « Crai-» gnez d'être décus dans vos desseins, c'est là qu'est le » danger! » — Comme si le danger dans une pareille conjoncture n'eût plus été dans l'invasion du sol découvert par lui à un million d'étrangers, mais dans une question de trône. — « Dans quelque position que je me trouve; » je serai toujours heureux si la France est heureuse... » Je recommande mon fils à la France... J'espère qu'elle » n'oubliera pas que je n'ai abdiqué que pour lui! » — Mot paternel, mais personnel, qui démentait maladroitement tous les autres désintéressements du langage. — « Je l'ai fait aussi, répéta-t-il cependant, ce grand sacri-» fice, pour le bien de la nation. » — Puis se reprenant de nouveau pour mieux inculquer sa pensée vraie dans l'esprit de la France: « Ce n'est qu'avec ma dynastie que » la France peut espérer d'être libre, heureuse et indé-» pendante! » —

Le chef et le héros de cette dynastie parlait ainsi en remettant la France envahie, ravagée et asservie par les représailles de l'Europe, à une Chambre de représentants qui n'avait d'option qu'entre la ruine du pays ou une capitulation avec la victoire. Napoléon ne songeait évidemment, dans un pareil moment, à tromper personne parmi ses ennemis ou parmi les patriotes impériaux qui l'écoutaient; mais il songeait à la postérité que les séides de son despotisme devaient travailler trente ans à corrompre avec les textes qu'il leur préparait. Il avait le pressentiment de la puissance du sophisme sur les peuples. Il montra le génie de la divination des aberrations des partis. Il fut grand par son intelligence de notre petitesse, sublime par son mépris pour l'humanité.

Rien des inconséquences de ce discours n'échappa aux membres de la députation, ennemie respectueuse de Napoléon, qui l'entendirent. Aucun ne le releva. La convenance et l'infortune le défendaient. Ils baissèrent les yeux pour qu'il ne pût y lire, ni un consentement, ni une réfutation de ces dernières plaintes que la victoire laisse aux vaincus. Ils se retirèrent en silence pour reporter ces paroles confuses et mieux rédigées à l'Assemblée. Elle se suspendit pendant la nuit pour laisser agir les heures et la commission de gouvernement.

# IX.

Mais la Chambre des pairs, composée en plus grande masse des familiers de Napoléon, ne s'était pas suspendue.

Une séance de nuit v disputait encore la couronne et l'Empire à la nécessité. C'était là que les frères de l'empereur, Lucien, Joseph, Jérôme, son oncle le cardinal Fesch, ses anciens ministres, ses hauts dignitaires, ses conseillers d'État, ses ambassadeurs, ses généraux, ses courtisans, enrichis de dix ans de largesses et grandis de titres et de dotations, représentaient avant tout le parti désespéré de sa fortune. L'empereur comptait encore, non sur leur reconnaissance. — il avait trop vicié le cœur humain pour fonder des espérances sur des vertus, — mais sur des intérêts liés aux siens. Le détrônement de sa dynastie, c'était pour tous une déchéance personnelle. Ils avaient jeté leur sort dans le sien. La ratification de la Chambre des pairs était constitutionnellement nécessaire à l'acte de la Chambre des députés qui venait d'instituer un gouvernement national, au lieu d'un régime impérial, vœu secret de l'empereur et de sa famille. Cette famille venait protester et lutter.

## Χ.

Lucien, le plus intrépide, le plus éloquent et le moins impopulaire de tous les membres de cette cour, monta, à dix heures du soir, à la tribune. Il tenta de surprendre, par un vote d'acclamation et d'enthousiasme, ces hommes déjà énervés par le sentiment de l'affaissement du sol qui ne les portait plus, et dont le plus grand nombre ne pensait déjà qu'à se faire pardonner le 20 mars par la monarchie quelconque que la défaite de Waterloo leur im-

poserait. « Il s'agit, » s'écria brusquement Lucien, à la manière des orateurs antiques, ou des tribuns de la Convention et des clubs, parlant à un peuple qu'on enlève aisément de la voix et du geste, « il s'agit de savoir ici » si la France est une nation indépendante et libre! L'em» pereur a abdiqué: Vive l'empereur! c'est le cri de la » France et de la monarchie: tout interrègne est une » anarchie. C'est la loi de l'État! Que la Chambre des » pairs, qui a juré fidélité à cette loi et à l'empereur, qui » a renouvelé naguère son serment au champ de mai, » déclare d'un mouvement spontané et unanime devant » les Français et devant les étrangers qu'elle reconnaît » Napoléon II pour empereur. J'en donne le premier » l'exemple! Je jure fidélité à l'empereur Napoléon II. »

Lucien avait cru parler à un peuple, il parlait à des courtisans. Son acclamation resta froide, isolée et sans écho sur ses lèvres. Sa scène préméditée de l'antiquité ou de la révolution échoua dans un siècle blasé de drame et expérimenté de quinze ans de servitude. Des rires et des murmures éclatèrent et grondèrent contre son improvisation.

Un homme grave, sensible, respectueux envers le malheur, mais inflexible aux entraînements qui pouvaient perdre sa patrie, M. de Pontécoulant, rompu depuis 1789 aux révolutions et aux assemblées, succéda à Lucien, et jeta le calme patriotique de sa parole mesurée sur la provocation intempestive de Lucien. « Ce » que je n'aurais pas dit dans la prospérité de l'empe- » reur, s'écria Pontécoulant, je le dis aujourd'hui que » l'adversité l'a frappé. J'ai reçu de lui des bienfaits, des » honneurs, je lui dois tout, je lui suis resté fidèle jus-

» qu'à l'heure où il m'a délié de mes serments. Mais on » nous propose un acte inusité, une témérité sans déli-» bération! Qui êtes-vous, vous qui venez de parler ici? » Ce prince étranger est-il Français? Il l'est peut-être par » les talents et par les services qu'à une autre époque il » a rendus à la liberté. Je veux bien, moi, le reconnaître » pour Français. Mais la Constitution le reconnaît-elle? » Non, elle ne voit en lui qu'un prince romain, et Rome » ne fait plus partie du territoire depuis 1814. Que » veut-il? Qu'on proclame Napoléon II. Qui est Na-» poléon II? Un enfant, un souverain captif à Vienne. » Et c'est là le souverain que nous reconnaîtrions pour » maître de la France? Les sénatus-consultes déclarent » un prince captif dénationalisé. Il faudrait lui substi-» tuer une régence; laquelle? c'est ce que vous procla-» merez! »

« Continuer l'Empire sans l'empereur le lendemain de » Waterloo, dit Boissy d'Anglas, ce serait une dé-» mence! En descendant du trône, l'empereur entraîne » l'Empire avec lui! »

Le consentement général à ces paroles de Boissy d'Anglas et de Pontécoulant porta le désespoir dans l'àme du jeune soldat dont la complicité à Grenoble avait entraîné, par l'exemple, la défection de l'armée, la ruine de la patrie. Il ne lui restait pour cause que la cause de Napoléon. Sa chute entraînait sa renommée, son ambition, sa vie peut-être. Il s'agitait sur son banc, retenu en vain par les conseils de ses voisins plus désintéressés et plus froids que sa jeunesse. Il s'élança enfin à la tribunc.

C'était Labédoyère. Le vertige de ses remords était lisible sur ses beaux traits. Les hommes sages de l'Assemblée déploraient sa présence à une tribune où ce jeune homme n'avait à choisir qu'entre l'aveu humiliant d'une défection militaire, et l'obstination insensée dans la perte de son pays. Il avait déjà parlé le matin en faveur de Napoléon II, refuge des bonapartistes vaincus.

### XI.

« L'abdication de Napoléon, dit-il avec l'accent de » l'indignation injurieuse contre ses collègues, est nulle, » je le déclare, si vous ne proclamez pas Napoléon II. » Des murmures d'incrédulité lui répondirent : « Eh! qui » donc s'y oppose? reprit-il avec une attitude plus me-» nacante: des adorateurs de tous les pouvoirs qui sa-» vent se détacher d'un monarque avec autant d'habileté » qu'ils en montraient à le flatter! » Il oubliait que luimême s'était détaché des Bourbons, protecteurs de sa famille, après en avoir recu faveur et grade, « Qui, je les » ai vus, ces hommes, » poursuivit-il au milieu des marques de dédain et d'inattention de ses collègues qu'il voulait rappeler au silence par l'injure; « je les ai vus » ramper autour du trône aux pieds du souverain heu-» reux! Ils s'en éloignent quand il est tombé dans le » malheur! Ils repoussent Napoléon II parce qu'ils sont » pressés de recevoir la loi des étrangers à qui ils don-» nent déjà les noms d'alliés et d'amis! » La Chambre, soulevée à ces reproches, éclata d'indignation. « Eh bien! » je le déclare, poursuivit en s'animant davantage par » la résistance le jeune général, si Napoléon II n'est pas » proclamé, l'empereur doit tirer l'épée! Il se verra à la

» tête de cent mille hommes! Tous les cœurs généreux » viendront à lui. Il sera entouré de ces braves guerriers » couverts de blessures et qui lui gardent encore la der- » nière goutte de leur sang! » Puis, se tournant vers quelques généraux et maréchaux plus impassibles que lui et que sa pensée semblait désigner à la pensée publique : « Malheur, s'écria-t-il, à ces généraux vils qui l'ont déjà » abandonné et qui peut-être méditent en ce moment de » nouvelles trahisons! » Le scandale de cette accusation de trahison dans la bouche d'un homme qui avait trahi lui-même ses devoirs, gronda dans l'Assemblée. « La » nation, continua Labédoyère, serait indigne de l'em- » pereur, si elle l'abandonnait une seconde fois dans ses » revers! »

A ces mots, on proteste de toutes parts contre ce prétendu abandon trop démenti par le sang de trente mille Français versé pour lui à Waterloo et coulant encore sous les remparts de Paris pour sa cause. « Quoi! ne l'avons-» nous pas déjà abandonné une fois? répond le jeune » homme étonné de ce démenti; ne sommes-nous pas » prêts à l'abandonner encore? Quoi! il y a quelques » jours à peine que, en face de l'Europe, vous juriez de » le défendre! Où sont ces serments? cette ivresse? ces » milliers d'électeurs organes des volontés du peuple? » Napoléon les retrouvera si, comme je le demande, on » déclare que tout Français qui désertera son drapeau » sera jugé selon la rigueur des lois! que son nom sera » déclaré infâme! sa maison rasée! sa famille proscrite!... » Alors plus de traîtres! plus de ces manœuvres qui ont » occasionné les dernières catastrophes et dont peut-être » quelques auteurs siégent ici!... » Labédoyère faisait

allusion de la pensée et du regard au maréchal Ney luimême, qui, dans la séance du matin, avait consterné l'Assemblée et réfuté Labédoyère en avouant et en exagérant peut-être les désastres de Waterloo, comme si l'aveu des extrémités de sa patrie eût été la réparation de sa défection à Lons-le-Saulnier et le préliminaire de sa réconciliation avec les Bourbons dont il avait montré le retour comme inévitable. Mais ces colères et ce délire de Labédoyère, invoquant les supplices sur les têtes des traîtres supposés, comme pour détourner la foudre de sa propre tête, faisaient bondir les uns de colère, les autres d'impatience, tous d'indignation.

Des cris unanimes invoquent contre lui la sévérité du président et la réparation de ses outrages. « Non, je n'écoute rien! » répondit-il à ces cris. Valence, vieilli dans les camps, se lève pour lui donner un conseil paternel, il refuse de l'entendre; Massena, couvert de ses cheveux blancs, de ses victoires et de sa fidélité à la France, lui crie : « Jeune homme, vous vous oubliez vous-même! » — Il se croit encore au corps de garde, » dit avec dédain le vieux Lameth, qui retrouve dans ces apostrophes les fureurs impuissantes de la Convention autrefois bravées par lui.

Labédoyère, dont la voix est étouffée par les soulèvements de la Chambre, promène lentement son regard sur tous les membres de l'Assemblée. « Il est donc écrit, » dit-il en recueillant toutes les forces de sa voix, qu'on » n'entendra jamais ici que des voix basses! » A cette injure collective l'Assemblée n'a qu'une àme, qu'une attitude, qu'un geste pour la repousser et pour la renvoyer en mépris à l'orateur. « Oui, répète-t-il avec une attitude

» de dédain et d'insolence qui aggrave son apostrophe, » oui, depuis dix ans cette Chambre n'a entendu que des » voix avilies! »

Le tumulte interrompit de lui-même par son excès la délibération.

### XII.

Le comte de Ségur demande en termes plus polis et plus modérés que le gouvernement prenne le titre de régence. La nation semblait à ces hommes avoir tellement oublié ses propres titres qu'elle ne pourrait se gouverner que sous le nom d'un maître même absent! Maret appuie Ségur dans l'intérêt de la dynastie qui les entraîne en s'écroulant. Lameth s'oppose à cette obstination de l'assujettissement de la patrie à une famille qui condamnait la patrie à s'ensevelir avec une dynastie. Le roi Joseph, à qui on a fait entrevoir le titre de régent, insiste en vain. Flahaut et Maret s'acharnent à cette hérédité qui sauve au moins le débris de la famille.

L'Assemblée ne décide rien que la nomination de deux membres pris dans son sein pour compléter le gouvernement provisoire.

La députation de la Chambre des pairs conduite par un des orateurs qui avait le plus adulé l'empereur heureux, Lacépède, se présenta, au milieu de la nuit, aux portes de l'Élysée, pour annoncer à Napoléon que ses partisans même l'abandonnaient, et que sa famille seule cu sa domesticité avait soutenu le principe de sa dynastie. La députation de la Chambre des députés sortait à peine de ses appartements qu'elle se rencontra sur le seuil avec celle de la pairie. Ce fut le dernier coup aux espérances obstinées de Napoléon. Il avait foi dans l'éloquence de Lucien, dans le nombre de ses parents, de ses serviteurs, de ses courtisans qui remplissaient la Chambre des pairs. Il croyait trouver là du moins un point d'appui légal contre la mobilité et l'indépendance de la Chambre des représentants. Détrompé aux premiers mots de Lacépède, il déguisa mal sa colère. « Je n'ai abdiqué que pour mon » fils, dit-il d'un ton menaçant en répétant les termes » de son aide de camp Labédoyère; si les Chambres ne » le proclamaient pas, mon abdication serait nulle!... Je » resterais dans tous mes droits!... »

Ces droits d'un seul homme, contestant face à face la disposition de soi-même à une nation, étaient ceux qu'il avait pris par la main armée de quelques soldats le 18 brumaire, et repris le 20 mars par l'embauchement de l'armée. Mais la Chambre des pairs, sortant elle-même de ces deux sources, ne pouvait lui opposer des droits plus saints; elle l'écoutait en silence. « D'après la marche que » l'on prend, ajouta-t-il, on ramènera les Bourbons!... » Vous verserez bientôt des larmes de sang!... On se » flatte d'obtenir le duc d'Orléans, mais les Anglais ne » le veulent pas. D'Orléans lui-même voudrait-il monter » sur le trône avant que la branche régnante eût abdi- » qué?... Ce serait un usurpateur. »

Il discutait déjà avec la sourde et muette nécessité. Celui qui avait si souvent attesté le destin comme le droit suprême le subissait en murmurant à son tour. Le destin, c'était Waterloo et le contre-coup inévitable d'une défaite sur un Empire qui n'avait pour base, depuis le 20 mars, qu'une victoire de l'armée sur le peuple, vengée malheureusement pour la patrie par une défaite de l'armée par l'étranger. Le principe s'écroulait sous les conséquences. L'épée avait tout fait; l'épée brisée, tout s'écroulait : empire, homme, nation.

FIN DU QUATRIÈME VOLUME.



# TABLE DES MATIÈRES

# DU TOME QUATRIÈME.

#### LIVRE VINGT-DEUXIÈME.

Abandon de Napoléon par la France à la nouvelle des traités de Vienne -Situation de la cour de Louis XVIII à Gand. - Arrivée du comte d'Artois et du duc de Berry. - Conduite équivoque du duc d'Orléans. -Louis XVIII forme son conseil de gouvernement. - Les favoris de Louis XVIII et du comte d'Artois. - M. de Blacas, M. de Bruges. -M. de la Maisonfort. - Conseils de Barras, de Fouché, de M. de Blacas et de M. de Tallevrand. - Hésitations de Louis XVIII. - Mécontentement de la cour contre M. de Blacas. - Arrivée de M. de Chateaubriand et de M. Guizot à Gand. - Situation de Marmont à la cour. - Conseil privé du comte d'Artois. - M. de Maubreuil. - Nouvelles indécisions de Louis XVIII. - Physionomie de la cour de Gand. - Rapport de M. de Chateaubriand au roi. - Intrigues de Fouché en Vendée. - Sa lettre à Fauche-Borel. — Insurrection de la Vendée. — Débarquement de Louis de La Rochejaquelein. - Sa proclamation. - Il marche sur Maulevrier et rencontre les troupes impériales. - Le général Travot surprend et bat les Vendéens à Aizenay. - Entrée de La Rochejaquelein à Chollet. -Négociations de Suzannet avec Fouché. - La Rochejaquelein reçoit des munitions de la flotte anglaise. - Opposition de La Rochejaquelein à la négociation. - Ses dernières luttes. - Victoire du général Estève. -Mort de La Rochejaquelein. - Combat de la Roche-Servière. - Mort de Suzannet. - Pacification de la Vendée.

### LIVRE VINGT-TROISIÈME.

Situation de Napoléon.— Travaux de Napoléon et de Benjamin Constant.—
Acte additionnel. — Décret de convocation des Chambres. — Les fédérations. — Adresse des fédérés à Napoléon. — Réponse de l'empereur. —
Ratification de l'acte additionnel par le peuple. — Le champ de mai. —
Adresse des électeurs à Napoléon. — Discours de l'empereur. 53

### LIVRE VINGT-QUATRIÈME.

Réunion des Chambres. — Lanjuinais, président de la Chambre des représentants. — Mécontentement de l'empereur. — Motion de M. Dupin sur le refus de serment. — Ouverture des deux Chambres. — Entrevue de Napoléon et de La Fayette. — Discours de l'empereur aux Chambres. — Adresses des Chambres. — Réponses de l'empereur. — Rupture de Napoléon et de Fouché. — L'empereur forme son conseil de gouvernement. — Forces respectives de l'empereur et des alliés. — Plan de campagne de Napoléon. — Son départ de Paris. — Rôle et caractère de Fouché. — Arrivée de Napoléon à Avesnes.

### LIVRE VINGT-CINQUIÈME.

14 juin. — Ordre du jour de l'empereur à son armée. — Ses dispositions. — Position des armées anglaise et prussienne. - Plan de Napoléon. -15 juin. - L'armée passe la frontière. - Marche du général Gérard sur Charleroi. - Défection de Bourmont. - Passage de la Sambre. - Entrée de Napoléon à Charleroi. - Arrivée de Nev. - Combat contre les Prussiens. — Nouvelles dispositions de l'armée française. — 16 juin. — Ordres à Ney. - Napoléon rencontre Blücher au delà de Fleurus. - Nouveaux ordres. - Bataille de Ligny, - Inaction de Wellington à Bruxelles jusqu'au 15. - Combat des Quatre-Bras. - Double mouvement de Drouet d'Erlon. - Défiances de l'armée française. - Ordre de Napoléon à Ney, - 17 juin. - Marche de l'empereur contre les Anglais. - Nouveaux ordres. - Grouchy poursuit les Prussiens et s'arrête à Gembloux. - Napoléon aux Quatre-Bras. - Rencontre de l'empereur et de Ney. - Champ de bataille de Waterloo. - Napoléon s'arrête à Planchenoit. - Ses dispositions. - Premier ordre à Grouchy. - 18 juin. - Marche de l'armée française contre les Anglais. - Enthousiasme de l'armée à la vue de Napoléon. - Situation respective des armées française et anglaise. -Deuxième ordre à Grouchy. - Attaque contre l'armée anglaise. - Assaut et combat d'Hougoumont. - Attaque de Ney contre le centre des Anglais au mont Saint-Jean. -- Prise de la Haie-Sainte. -- Apparition de l'armée de Bulow sur la droite de Napoléon. - Troisième ordre à Grouchy. - Prise d'une partie du mont Saint-Jean. - Panique de l'armée anglaise. - Résistance de Wellington. - Charge de la cavalerie anglaise sur l'artillerie de Ney. - Charge des cuirassiers de Milhaut sur le plateau du mont Saint-Jean. - Espérance de victoire. - Fuite des paysans et des blessés vers Bruxelles. - Panique de Bruxelles. - Situation de la bataille. - Inaction du maréchal Grouchy. - Sa marche sur Wayres. -Arrivée de Bulow à Saint-Lambert. - Combat de Planchenoit. - Charge de la cavalerie française contre les Anglais. - Assaut de la garde. -Arrivée de Blücher. - Abattement de Napoléon. - Déroute de l'armée française. -- Conclusion. 109

#### LIVRE VINGT-SIXIÈME.

Halte de Napoléon à Philippeville. - Dépêches au conseil des ministres. -Lettre à son frère Joseph. - Il quitte Philippeville et s'arrête à Rocrov. -Délibération de l'état-major de l'empereur à Rocroy. - Arrivée de Napoléon à Laon. - Bulletin de la bataille de Waterloo. - Disposition des esprits à Paris. - Impression de Paris à la nouvelle de la défaite. - Arrivée de Napoléon à Paris. - 20 juin Napoléon à l'Élysée. - Entrevue de Napoléon avec Caulaincourt et avec ses frères .- Conseil des ministres .- 21 juin. - Intrigues de Fouché. - Attitude de la Fayette. - Son discours à la Chambre des représentants. - Adoption de ses propositions par la Chambre. - Résistance de l'empereur. - La Chambre nomme une commission chargée de la protéger. - Proposition de Sébastiani. - Appréhensions de la Chambre. - Concours du peuple autour de l'Élysée. - Napoléon et Lucien. - Irrésolution de l'empereur. - Message de l'empereur aux Chambres. - Séances des deux Chambres. - Conseils de Lucien à Napoléon. - Abattement de Napoléon. - Intervention de Benjamin Constant entre les Chambres et Napoléon. - Son entrevue avec l'empereur à l'Élysée. 225

#### LIVRE VINGT-SEPTIÈME.

21 juin. — Réunion de la commission de la Chambre des représentants et des ministres. — Déclaration de la commission. — 22 juin. — Séance de la Chambre des représentants. — Abdication de l'empereur. — Propositions de M. Dupin et de M. de Mourgens. — Adresse de la Chambre des représentants à l'empereur. — Réponse de l'empereur. — Séance de la Chambre des pairs. — Son adresse à l'empereur. — Réponse de l'empereur.

FIN DE LA TABLE DU QUATRIÈME VOLUME.









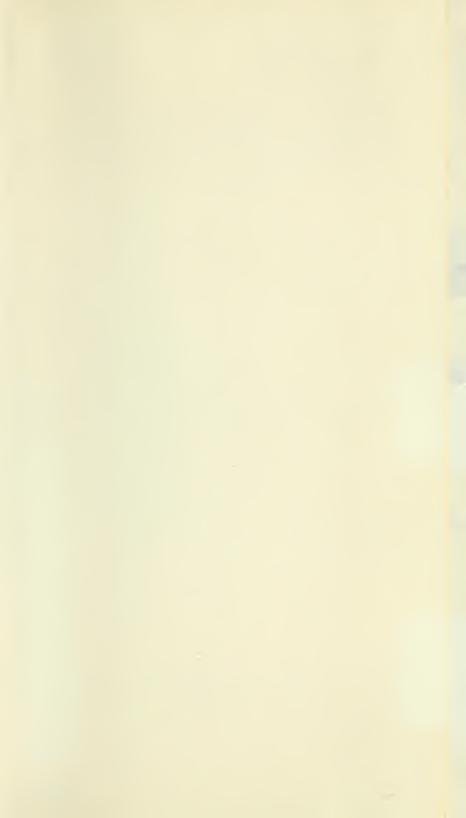

# La Bibliothèque Université d'Ottawa

#### Echéance

Celui qui rapporte un volume après la dernière date timbrée ci-dessous devra payer une amende de cinq sous, plus un sou pour chaque jour de retard.

# The Library University of Ottawa

Date due

For failure to return a book on or before the last date stamped below there will be a fine of five cents, and an extra charge of one cent for each additional day.

| sou pour chaque jo | our de retard. | ) charge of one c | ent for each additional day. |
|--------------------|----------------|-------------------|------------------------------|
|                    |                |                   |                              |
|                    |                |                   |                              |
|                    |                |                   |                              |
|                    |                |                   |                              |
|                    |                |                   |                              |
|                    |                |                   |                              |
|                    |                |                   |                              |
|                    |                |                   |                              |
|                    |                |                   |                              |
|                    |                |                   |                              |
|                    |                |                   |                              |
|                    |                |                   |                              |
|                    |                |                   |                              |
|                    |                |                   |                              |
|                    |                |                   |                              |
|                    |                |                   |                              |
|                    | 1              |                   |                              |

Œ œ E Œ ш S S 2 ш 0 0 œ x ٥ 0 Œ m S 2 I D و ω 5 ш σ N 2 ш <u>=</u> m 0 œ 0 9 H 9 в Э 5 œ 0 N Œ E S O Œ I

